



1X a 24

. 441. 7.09

# PETRI ... CASTELLANI

MAGNI

FRANCIÆ ELEEMOSYNARII

VITA,

AVCTORE PETRO GALLANDIO regio Latinarum literarum Professore.

STEPHANVS BALVZIVS Tutclensis nunc primùm edidit & Notis illustravit.

Accedunt Petri Castellani orationes duz habitz in funcre Francisci primi Regis Francorum Christianissimi, literarum & artium parentis.





#### PARISIIS

Apud FRANCISCVM MVGVET Regis & illustrissimi Archiepiscopi Parisiensis Typographum.

> M D C L X X I V. CVM PRIVILEGIO REGIS, 364



### STEPHANI BALVZII

TVTELENSIS

PRÆFATIO AD LECTOREM.



ETRI CASTELLANI VITA, quam tibi damus, Lector, ita eleganter atque ornatè scripta est ut ei obtigisse omnino videatur illa felicitas quam Achilli, qui rerum à se

bene gestarum præconem nactus erat Homerum, invidisse Alexandrum Mag. num tradit Flavius Vopiscus in Probo. Verum ut plane persuasum habeo plurimam ex istius libri lectione voluptatem simul & utilitatem capturos eos qui ad illum legendum accedent, ita valde vereor ne nonnullis displiceat immoderata Castellani in dicendo libertas, iis præsertim locis in quibus sermo incidit de Romanis Pontificibus. Optandum fortassis esset ut ista omissa à Gallandio fuissent; neque animus est ea approbare. Illud tantum ab æquis lec,



#### PRÆFATIO

toribus poltulo, ne ex paucís paulò afperioribus verbis quæ viro magno exciderunt, adversùs eum præjudicent, néve hinc colligant eum malo animo aut pravo affectu in has sententias erupisse. Nam qui alicubi, ut erat natura vehemens, acerbè & contumeliosè invehiturin Pontifices Romanos illorum temporum, magnificè pos-tea, & id quidem in aliquot locis, ne casus videri possit, de summa eorum & sedis apostolicæ dignitate & auctoritate sentit, cum qua necessariò retinendam esse com-munionem verbis minimè ambiguis prositetur. Neque sanè mirum videri cuipiam debet eum vehementiùs commoveri solitum adversus Pontifices Romanos, cum nec ab Augustinoquidem Hipponensi Episcopo se abstinuerit; quem ita inimicè insectatur ut præterquam quòd eum bonarum artium magis non ignorantem quàm peritum dici posse prædicat, adeóque ejus lucubrationes citra fastidium legi vix posse ab homine liberaliter in literis educato, præterea linguarum ignoratione fonniaf-fe frequenter atque etiam deliraffe facra explicando affeverarit; ut Gallandius ait in capite x x v 1 1. istius libri.

Nîhil heic ex meo addidi. Tantum notas temporum adjunxi quibus quæque res contigere; in quibus designandis Gallan-

#### AD LECTOREM.

dius fuitadmodum parcus. Addidi deinde narrationem pompæ funebris Francisci primi Regis Christianissimi, cujus auctorem esse Castellanum reperi in veteribus memoriis illorum temporum, & duas orationes ab eo habitas in laudem maximi Principis, literarum & artium parentis.

Superest ut tecum paucis agam de libro ipfo, hoc est, quomodo in manus meas pervenerit. Vir clarissimus & doctissimus ( quod me citra adulationem verè dicere omnes docti facilè intelligunt ) Carolus du Fresne Dominus du Cange & Franciæ apud Ambianos Quæstor eum apud se diù habuit, illum ipsum, ut opinari licet, qui, Margaretæ Francisci Regis filiæ oblatus fuit. Poterat ille, qui tot bonos auctores vel primus edidit vel meliores dedit, suam operam heic collocare utiliter in publicum. Sed five difficultate temporis victus, occupatissimus alioqui in paranda nova editione annalium Zonaræ & Glossarii Latino-Barbari, immensi operis ac laboris, feu quia mihi pro amicitia nostra gratificari voluit, librum hunc mihi dedit, potestatémque fecit edendi. Ego verò nolui committere ut diutiùs lateret, præsertim cùm agnoscerem permulta illic extare scitu dignissima quorum nulla alibi mentio, Ea fuit occasio istius editionis.

#### PRÆFATIO AD LECT.

De Gallandio quoque heic nonnulla dicenda funt; ne qui librum hunc scribendo effecit ne Castellanus periret, neglectus à nobis esse videatur. Fuit igitur Gallandius natione Belga, ex oppido Aëria in pago Atrebatensi, ut scribit Aubertus Miræus. Becodiani apud Lutetiam collegij moderator & instaurator fuit, regiúsque literarum Latinarum Professor, & cathedralis Ecclesiæ Parisiensis Canonicus. Mortuus est anno MDLIX. dysenteriæ morbo oppressus, ut colligi potest ex epitaphio quod ei posuit Ioachimus Bel-laius. Extant varia ejus lucubrationes edi-tæ, quarum catalogum habet Valerius Andreas in Bibliotheca Belgica, Inter eas eminere videtur collectio auctorum qui de limitibus agrorum fcripfere, quam ille unà cum Adriano Turnebo accuravit, folus dedicavit. Quò magis mirum est virum clarissimum Nicolaum Rigaltium, cum hos libros rursum ederet, totam istius editionis gloriam refudisse in Turnebum, Gallandio ne nominato quidem. Addere porrò volui hoc loco fragmentum ex ora-tione à Gallandio habita in funere Francisci primi, ne quid heic desit eorum quæ ille scripsit de Petro Castellano.

#### GALLANDII FRAGMENTVM DE CASTELLANO.

F Erant ceteri animis æquis, nec se prop-terea contemni putent, si ex infinito doctorum hominum acervo quos fibi doctrinæ nomine familiares esse voluit, quibuscum cotidianos sermones contulit, quorumque recitationibus & interpretationibus frequens interfuit, unum P. Castellanum Matisconen. Pontificem, quem propter admirabilem rerum omnium atque artium cognitionem , vitæ innocentiam, integritatem & continentiam fingularem, amore & familiaritate tanto tempore ceteris omnibus antetulit, nominatim appellamus. Ignoscant, inquam, si in hoc genere laudis ejus unius nomen usurpamus, à quo ut in vita toties præclara bene vivendi documenta acceperat, ita in morte ab uno eodem viam ex hac vita ad cœlum feliciter emigrandi doceri, & demum in finum ejus extremum spiritum effundere voluerit. Et infrà, de Henrico fecundo Rege loquens: Ne quid obitu patris literæ detrimenti capiant, ut non minus quàm jus & imperium floreant, patris exemplum sequutus, eas rursus Matisconensium antistiti quasi in clientelam tradidit, útque ille earum custos, Professorum censor, & tanquam Apollo quidam Musarum choro præsideret, imperavit.





ILLVSTRISSIMÆ PRINCIPI

#### MARGARETÆ FRANCIÆ,

BITVRIGVM DVCI,

omnibus virtutis doctrina que infignibus ornata, Petrus Gallandius regius Latinarum literarum Professor perpetuam felicitatem exoptat.



V M multa sunt à Philosophis tradita, quibus à vitiis abduci & ad virtutem incitari queamus, Il-

lustrysima Princeps , tum nihil est efficacius quam virtute & doctrina admi-

rabilis viri dictorum factorumque ex diserta descriptione non obscura recordatio. Qua enim sunt ab illis præclare quidem & Salutariter scripta, sed affectibus animorum orationisque floribus vacua cum delectandi commovendique viribus careant , nescio quo modo frigidiora sentiuntur, nec facile in animos legentium penetrant, neque iis altius insident. At viri excellentis illustria tum dicta tum facta verborum aliqua venere condita vivum nescio quid spirant, & eas admirationes, expectationes, molestias, gaudia, spésque, or timores excitant ut inter legendum nobis vehementer doleat iis aliquando laborantibus non esse succursum, præclara verò gerentibus & ex his laudem insignem consequentibus nos iplos egregij laboris non fuisse participes t socios. Ex quarum rerum commemoratione veluti aculeis quibusdam extimulati generosorum animi non possunt non incitatissimo cursu ad eorum virtutem consequendam contendere. Ad quam ut

nostrorum hominum animos erigeremus, tuo mandato parentes, electissima & serenisima virgo, W nostro amori, quo ut singulari, ita mutuo, Castellanum clientem familiarem tuum prosequuti sumus , obsequentes , anno superiore , cum per morbum diuturnum & molestum, à quo supra sex menses lectulo adfixi nihil eorum qua erant usitata obire possemus, ejus vitam describere aggressi sumus. Cujus incomparabili gloria etsi scio me propter orationis inopiam conferre non posse quod propter præstantem olim artem Alexandro, in eo pingendo Apelles , & fingendo Lysippus , malui tamen quod meis viribus impar esset suscipiendo inepte officiosus quam imperanti tibi negando inhumanus atque in ipsum Castellanum parum gratus videri. Vnum est quod hominibus qui in hoc genere præter res bello gestas nihil mirantur persuasum velim, in hujus hominis vita literis ferè & religioni addicta posteris ad memoriam atque imitationem ea esse

Aij

prodita que cum ad usum vite factis militaribus multò magis sunt profutura, ab eo qui ea nosset & describere posset silentio prateriri sine scelere non possent. Neque rursus audiendos puto qui in hominum ecclesiasticorum ordine solos Pontifices Summos (t) Cardinales dignos esse putant quorum vita literarum monumentis mandata ab interitu & hominum oblivione vindicetur; cum contra non magistratus & dignitates, ad quas hodie ferè nemo nisi per magnam indignitatem pervenit, majore etiam eas gerit, sed virtutem unicam in omni conditione vita laudare oporteat, & à facris scriptoribus, ut hoc loco prophanos taceam, non minus eos qui in privata tenuique vita virtute & doctrina ceteris praluxerunt, quam qui opibus & primis honorum fastigiis clari fuerunt, decantatos esse & laudibus celebratos videamus. Porrò qui attentè diligentérque confiderare volet quanta sit ea persona quam apud summos Principes patrem & fi-

lium in aula tot præclaris ingeniis doctifque hominibus redundante virtute tantum & doctrina fretus sustinuit, quantumque sit magni Eleemos ynary munus, si quis id quod ille fecit, pro dignitate obire velit, ejus vitam nequaquam contrahendam & in angustum deducendam esse judicabit. Qua etsi scio prima specie iis parum probatum iri qui de eo non satis familiariter noto aliam persuasionem quam ejus vita integritas merebatur induerant, non tamen fore dubito quin si qua scribimus affectibus vacui ex vero judicio ad tenue elimata legerint, nostra tandem sententiæ subscribant atque eadem nobiscum probent. Que cum ex consuerudine, qua cum eo annis duodecim intima mibi intercessit, tum ex ejus clientibus & familiaribus, tum etiam vel maxime ex ejus ore mihi plane nota essent, putavi fore ut nisi quod tu castitatis, temperantia, doctrina, omnisque virtutis & sapientia muliebris illustre specimen juberes, ego reciperem, nefas in me

A 11j

nullis sacris expiandum admisisse judicarer. În quo si tibi , cujus in femina virgine lingua Latina peritiam, artiumque omnium scientiam non vulgarem, judicium, prudentiam summam, ut reliquas animi tui dotes boc loco taceam, omnes admirantur, satisfactum erit, nos multorum judicia satis aqua experturos esse confidimus. Reliquum est igitur, quod ardentibus votis exoptamus, ut boc consilio citra ullam assentationem ex vero de clarissimo viro suscepta meditatio ab obtrectatoribus, quibus in vita admirabilis virtutis ejus fulgor oculos prastringebat, tui nominis auctoritate & patrocinio, veluti Minerva clypeo, tuta esse possit. Cui cum quacunque à me bic scripta sunt aque ac mihi ipsi spectata sint, W parum sit simile veri de mortuo, me prasertim ad te scribentem mentiri voluisse, neminem earum laudum quas illi cumulamus obtrectatorem fore arbitror, nisi qui vel nos omni judicio spoliare vel seipsum summa olim invidentia, nunc etiam

importuni odi & projecta impudentia condemnare velit. Quorum alterum non facilè iis qui nos norunt, aut qui pravo affectu vacui ista legent, persuasum iri spero; alterum autem temerè tanti mali sui auctoribus tanquam crucem perpetuam, in qua se torqueant, veritatis conscius lubens relinquo.

#### AD EANDEM.

S I facra funt fuspensa deum donaria templis , Tutáque majestas numinis illa facit , Doctrina & virtute tui mitanda clientis

Vita, dicata tibi, & nomine scripta tuo,
Non poterit, divûm sata sanguine, nominis umbra

Tecta tui, linguas temnere zoileas. Sacra parente facro es, facra fratre, augustius unquam

Nil quibus afpexit fol neque terra tulit.

Es quoque facra novem, quas tu veneraris amáfque, Musis, quæque tuum nomen ad astra ferunt.

Muis, quarque tuum nomen ad attra terunt.
Sacra choro Charitum, quarum gremióque
finúque

A iiij

Fota, deûm spiras nectar & ambrosiam.
Sacra pudicitia es, sacra virtutum agmine denso,
Apta quibus veluti sydera magna micas.
Ad majora etiam sacra te pia stata reservant,
Conjugio sacro Martia tela premes.
Aurea selicis, te interveniente Sabina,
Reddita Christicolis otia pacis erunt.
Hac ergo in vitam, te ut Palladis ægide tecta,
Vita tuis felix exeat auspiciis.





## PETRI CASTELLANI

MAGNI

FRANCIÆ ELEEMOSYNARII

VITA,

A PETRO GALLANDIO
LITERARVM LATINARVM
regio Professore conscripta.



X antiqua & nobili Hauverderiorum familia in Belgis, qui vicini Nerviis Francorum lingua utuntur, & Burgundionum

Ducibus jam olim parent, Quintinus Caftellanus Petri Castellani pater ortus est; apud quos cum vernaculo in prædiis beneficiariis & fundis clientelaribus inter

VITA PETRI CASTELLANI. nobiles usurpato jure ad primogenitos omnia redeant, ne distractis ad multos possessionibus paulatim nomen, dignitas, & opes familiæ extinguantur, Quintinus, qui natu minimus erat, externa aliunde auxilia circumspicere & rationem qua paria cum suis majoribus facere posset inire coactus est. Itaque nobilium more & instituto arma secutus, ad Carolum Burgundionum Ducem belli gloria & opibus illis temporibus florentem se applicavit, & quoad vixit ejus auspiciis, in turmis Philippi Molani è Ducibus ejus nominis primi, eques auratus magna scientiæ militaris & fortitudinis laude stipendia fecit. Is tandem Archij, quod Burgundiæ oppidum est, uxore ducta, & constituta familia, mediocribúsque possessionibus comparatis, duos filios genuit Emericum & Petrum Castellanos

II. Petro statim post annum unum mater, post sextum verò pater sato concedentes admodum incommodè sunt erepti. Nam per tutores non ea side & diligentia qua parentes ipsi potuissent patrimonium pupillorum administratum est, nec eadem cura & vigilantia sunt educati. Itaque ultra annum decimum in domo paterna citra custodis aut præceptoris operam retentus, quadam tandem suorum æqualium,

VITA PETRI CASTELLANI. quos Divione scholam illis temporibus celebrem frequentare audiebat, æmulatione & discendistudio incensus, ut literis & bonisartibus institueretur, eò traductus, & Turrello scholæ principi, multis artibus infigni, sed mathematicorum scientia præcipuè nobili, in disciplinam traditus est; apud quem brevi tempore ita in studius esi, terarum promovit ut suis præceptoribus magnæ admirationi esset, ceteris verò condiscipulis omnibus insigni, quo ad lite-rarum studia excitarentur, exemplo. Quo tempore propter ingenij non subtilitatem modò & acumen egregium, verùm etiam propter amœnitatem morésque suavissimos, ab omnibus æqualibus ita diligebatur ut ejus nomine certatim literas ama-rent, ejus æmulatione longiùs progredi in-ter se contenderent. Itaque in illum aut memoriter pronuntiantem aut aliquid à se scriptum recitantem aut disputantem omnes intueri, de collo ambulantis pendere, eum assectari, & semper in oculis habere. III. Post triennium, cum audiendis

III. Post triennium, cum audiendis praceptoribus ea Latine intelligendi & loquendi fundamenta posuisset ut facile barbarismi & soleecismi vitium essugeret, privato studio delecatus, suo, quod aiunt, marte bonos auctores evolvere & secum commentando stylum varie exercere commentando successiva de la commen

VITA PETRI CASTELLANI. pit. Itaque cùm in Auli Gellij noctes At-ticas incidisset Græcis vocibus sententisse que passim sparsas, alphabetum Græcum à Germano quodam adolescente primum nactus, ita divinam ingenij sui aciem in Græcarum literarum elementis cognofcendis defixit ut duarum horarum spatio Græcè legere didicerit, & hinc à medico medicinam ibi factitante Lexicon Græcum consecutus, paucis diebus cognita vocabulorum quamplurimorum significatione, Græca propemodum omnia Gellij noctibus inferta intellexerit. Atque ex eo tempore, citra aliam præceptorum, qui in schola docebant, operam, privato suo studio ita brevi in literis Græcis profecit ut per se Græcos auctores interpretaretur & par esset in Græcæ & Latinæ orationis facultate.

IV. Incredibili erat & intelligendi quæcunque legeret & memoria complectendi facultate præditus, quæduo summa ingenij bona inusitata diligentia facilè memoria reddebat, ut cuicunque hæc familiariter nota essenti futurum eum olim clarissimum pronuntiaret. Quærara & incredibilis ejus ingenij vis Turrellum doctum Mathematicum adduxit ut expenso diligenter nativitatis ejus momento, ex ea ratione qua futura prædicere Astrologi so-

VITA PETRI CASTELLANI. 13 lent, & magnum eum aliquando evafurum neque tamen ad fenectutem perven-

turum prædiceret.

V. Post annum sextum quam in literis versatus est, docere & profiteri publicè Divione auspiciis ipsius Turrelli cœpit cum magno non adolescentum modò verùm etiam gravium hominum omnium ordi-num applausu. Cùmque illis temporibus Turrellus præceptor impietatis accusaretur, quòd contra jura canonica & civilia, contráque sacras literas, ex astris fata hominibus eventura prædicere diceretur, ip-fe fingulari pietate præditus, calore ju-venili effervescens, veluti egregius Cico-niæ parenti nutritia persolvens pullus, defensionem sui præceptoris professus ad judicum subsellia laureatus accessit. Ibi eloquentia planè adolescentis captum superante de astrologia & ejus prædictionibus disseruit. Astrologiam quidem duplicem esse; unam quæ ortus, occasus, accessus & recessus , variósque astrorum motus considerat; ex quibus lucis & tenebrarum vias, horas, dies, noctes, menses, annos, eorumque partes, discrimina, & hinc rerum omnium administrandarum tempora colligimus, ex quibus etiam terræ totius magnitudinem, fitum, intervalla, quibusque cœli partibus, quæque ejus spa-

VITA PETRI CASTELLANI tia respondeant, quantum inter se regiones distent, quóve aeris temperamento fint, ut differant, peragrari, coli, & defendi possint, cognoscimus, altera ad prædictionem rerum futurarum ex astris pertinet. De priore, quin esset salutaris & ne-cessaria excolenda hominum vita, neminem ambigere. Alteram verò, si intra naturæ cancellos se contineat, & divinæ providentiæ potestatíque fasces submit-tens nihil necessariò eventurum pronun-tiet, nequaquam etiam repudiandam esse. Quibus positis, duo prædictionum genera constituenda, primum, quod in mundo & natura causas habet, alterum, quod sine causis naturalibus divina & futura prædicit. Et prius quidem genus prædictionum naturalibus principiis & causis firmatum, primum in genere suorum effectuum veritatem ostendere,ut cum magnos æstus effici, ortu, occasu, & conjunctione ficcorum planetarum in fignis calidis, & spirantibus Aquilonibus serenitatem, aut contrà humidis orientibus aut occidentibus, in fignis calidis congredien-tibus, magnam diluvionem aquarum, & flantibus Austris imbres de cœlo ruituros pronuntiat, atque etiam pestem morbósque varios ex aëre, infausto hoc astrorum positu, congressu, aut influxu corrupto,

VITA PETRI CASTELLANI. vel Thaletis Milesij exemplo, ex aliqua alia astrorum affectione, olei, vini, frugum penuriam aut abundantiam futuram prædicit. Quo prædicendimodo in genere constituto, non etiam repugnare menti divinæ & facris literis, observato diligenter nativitatis cujusque horoscopo, quæ fit ad quamque rem cuique propensio, quæ cuique à natura impendeant, quos astra perniciosè aut salutariter aspiciant. Qua si ita modestè dicantur ut supra vim astrorum Deus collocetur, qui quando vult invertit omnem naturæ & mundi totius vim , & fervat in mediis fluctibus & flammis electos suos, atque etiam ut arbitrij libertati in hominibus sua prærogativa conservetur, nihil in se maleficij admittere qui ex his fignis in cœlo & aftris à Deo conditis ea ad quæ homines propendent modeste pronuntiant. Neque enim in eo violari divinam providentiam, sed magis constitui, cum ea non frustra esse in cœlo posita, sed hosin corpora essectus habere à Deo attributos dicimus, ita tamen ut non folum extra hæc, verum etiam contra hæc Deus quando vult rerum scenam & feriem immutet, iis in bello frequenter victoriam tribuat quibus in horoscopo Mars infeliciter positus erat, quí-que maxime omnibus humanis auxiliis de-

ftituti videbantur, & sapientes, ut Socra-tem illum, vi voluntatis liberæ cura, edu-catione, legibus, consuetudine, non so-lum has inclinationes & propensiones debilitare, sed etiam frangere & in con-trarium convertere consuevisse. Verum cùm hominum major pars, ut pecudes, naturæ propensiones sequantur, ex qui-bus pauci inveniantur qui adversùs appetitiones & impetus naturæ rationem optitiones & impetus naturæ rationem opponant, eáque velut frenis coërceant & regant, non omnino ineptè, diligenter inspectis in conceptu & natali cujusque astris, prædici & significari quo naturæ temperamento futurus sit, quídve astra illi aut benignè promittant aut acerbè minentur. Et quamquam in astris multa homines lateant, atque de quibussdam principiis astrologiæ non satis inter omnes conveniat, esse tamen in his aliquid certi, in quibus cordati, periti, & docti minus quam indocti & ardeliones allucinentur, atque etiam in quibus causæ propter observationes. atque etiam in quibus causæ propter obscuritatem non satis cognitæ sunt, propter effectus tamen longa experientia cognitos, aliquid ex his prædici posse, quæ secum conferentes & fibi accommodantes, quibus prædicitur, sæpe vera esse depre-hendunt; & hinc ad Deum & liberam fuam voluntatem confugientes suos affeaus

VITA PETRI CASTELLANI. ctus temperant, & velut in gyrum rationis flectunt. qua ratione exitiosa hæc fata declinant. Hæc omnia in facris literis oraculo etiam divino cum dicantur esse condita ut hominibus signa sint, aliquid significent esse necesse; quæ si prudenter & modestè, quantum imbecillitas humana fert, à Mathematicis explicentur, ad Dei cognitionem venerationémque, & ad vitam humanam sapientiùs instituendam conformandámque, & declinanda maxima mala quæ naturis vitiosis impendeant, valere neminem inficiari posse. Hactenus de prima prædictionis specie. Restare autem secundam, nullas causas in cœlo & natura habentem; quæ in alia duo genera iterum dividenda esset; quorum unum legibus civilibus ecclesiasticísque & sacris insuper libris prohibitum, meritò detestandum & execrandum effet, quod incantationibus, fortibus, dæmonum invocationibus, consultationibusque & auguriis exerceri solitum, varias species haberet; quibus qui utantur, quòd cum cacodæmonibus nullam nobis pactionem intercedere Deus velit, omnibus pœnis atque fuppliciis excruciandos esse, & ex aliorum consortio ejiciendos. Alterum autem genus duabus constare partibus, furoris instinctu, & infomniis. utrumque sacris li-

VITA PETRI CASTELLANI. teris probatum. Sanctis enim hominibus & spiritu Dei plenis, ab omni contagione rerum humanarum velut abstractis & secretis, Deum frequenter seipsum & sua patefacere etiam vigilantibus. Quem furorem poëtæ, facræ literæ spiritum Domini, είβουσιασμός Græci appellant. Idemaltera specie in somnis accidere dormientibus. cujus utriusque exempla in sacris literis passim obvia essent; de quibus eo loco sibi agendum esse non putaret. Priori illo genere in mundo causas certas habente, ratione & scientia firmato, ex quo non oblectationem modò sed incredibiles utilitates homines percipiunt, citra ullam impietatem, superstitionem, aut maleficium præceptorem suum vitam hominis excolere, & Deucalionis Prometheíque exemplo tanquam fictiles animare statuas, & ex lapidibus homines, imò in hac vita caduca rerum cœlestium participes reddere, & cum immortalibus spiritibus cœlo inserere, dignum non multa aliqua, ignominia, aut supplicio, sed gloria illustri, & præmio quo benemeriti de Republica cives, ut Athenis olim in Prytaneo, affici consuevere.

VI. Quem ita dissertem incomparabili quadam eloquentia & animi magna incitatione cùm audivissent judices, qui ad sevitiam inslammati, ut serè sit in rebus

VITA PETRI CASTELLANI. quæ ad religionem spectant, ad damnan-dum reum ad tribunal venerant, ita stupentes & attoniti redditi funt ut vix verbum ullum proloqui possent. Itaque quod olim à Cicerone Caso Cæsari accidisse in judicio Ligarij commemoratur, qui Castellanum ante causæ dictionem solum audiendum consuetudinis causa, & ne averfando inhumani spem piæ & generosæ juventutis extinguere viderentur, ita, eo perorante, & vultu & animo immutari funt ut non modò de absolutione Turrelli, fed etiam de adolescente generoso & diferto laude & præmio ornando cogitarent. Inter quos cum sederet Boudetus Lingo-nensis antistes, homo doctus, advocatis aliquot Theologis adolescentem non vulgariter laudavit, & honorario munere donatum dimisit.

VII. Hoc rerum successu elatior factus, atque etiam in spem erectior aliquando suturum ut eloquentiæ & multarum artium doctrina clarus fortunis honoribúsque ornaretur, aliquò sibi concedendum putavir, ubi & majorem ingenis cultum capere & aliquo rerum usu peritior aliquando ad suos reverti posser. Erat eo tempore magna Erasmi sama & renascentium per eum in Germania literarum. Cùmque ejus visendæ atque etiam Italiæ

VITA PETRI CASTELLANI. magno desiderio teneretur, postquam di-versis in locis in Germania cum doctis congressus esset, ad Erasmum Basileæ apud Frobenium agentem se convertit. Qui cum uno atque altero congressu Castellanum longè alium quàm primo aspectu speraverat expertus effet, eum Frobenio commendavit, atque ut honesto loco & stipendio fibi in emendandis Græcis Latinífque exemplaribus adjutor effet effecit. Hic juvenis Erasmicæ gloriæ æmulatione & ejus salsis in ingenia Gallica, quibus parum in literis tribuebat, cavillationibus in-census, noctes & dies in Græcarum literarum Theologizque atque omnis humanioris doctrinæ commentatione ita versabatur ut Erasmum satis præcipitanter commentantem & è Græco non probè intel-lecta in Latinum sermonem malè vertentem frequenter suorum erratorum admoneret. Quæ ille, qui plurimum Castellani opera uteretur, cum agnoscere atque emendare ejus admonitu cogeretur, plurimum illi tribuebat atque deferebat. Memini Castellanum mihi frequenter dicere Erasmum in literis Græcis supra vulgus tum parum promovisse, in auctoribus qui ab usu communi remoti essent insigniter hæsitavisse. Itaque quæ ex illis vertebat aut commentabatur, majore ex parte ad-

juvantibus doctis, qui ei hanc operam navabant, præstitisse, Secuta Basileæ & aliis in Germaniæ locistragica è templis imaginum exturbatione, & variis de religione tumultibus exortis, cum Erasmum, Basilea relicta, Friburgum proficiscentem animadverteret, ipse quoque (postquam publicè concionatorem seditiosum consutasset) in quietiora pacatioráque loca de-

migrare statuit.

VIII. Itaque eo animo in patriam reversus ut Italiam peteret, rogatus à quibus dam principibus in Senatu Divionensi viris ut animum ad studia legum & juris civilis adjungeret, eam unam viam ad storentes opes honorésque magnis ingeniis stratam, sibi nobiles & bene educatos liberos esse, quos si Biturigas ad Alciatum nobilem juris professorem sequi non recusaret, nullum benignitatis genus in se clausum iri experturum, Alciati nomine imprimis excitatus, conditionem non est aspernatus. Quò tantisper dum se comparat, ne otiosus desideret, Divione publicè divi Pauli ad Romanos epistolam Græcè interpretatus est.

IX. Versabatur in ædibus honorati & primarij cujusdam civis, cui puella erat forma admodum venusta & eleganti; à qua frequenter multis illecebris ad amores

Biij

& voluptatem invitabatur. Itaque etsi ea erat virtutis & continentiæ indole ut voluptates omnes respueret, omnémque vitæ cursum in labore corporisatque animi contentione conficeret, nihílque in vita magis quàm dedecus & infamiam reformidaret, tantis tamen puellæ blandimentis, quibus non modò adolescentia lubrica, verùm etiam ætas corroborata caperetur, captus, eam gravidam reddidit. Quod ubi cognovit, nihil antiquius ducens quam ut cui juvenili cupiditate incensus stuprum obtulerat, citra ignominiam, quantum fieri posset, consuleret, senili quadam prudentia ad marrem accessit; culpam con-fessus, & veniam precatus, per omnia sa-cra rogare cœpit honesta aliqua occasione in eum locum filiam abduceret ubi citra infamiæ notam clam parere & citra turpitudinis suspicionem in ædes paternas reverti posset. Quod ita matris prudentia administratum est ut non modò alios sed & patrem ipsum flagitium latuerit, & anno postquam puella enixa est, in matrimo-nium honestissimè collocata sit; & qui ex ea puer susceptus est, ad Castellani fratrem Emericum recens natus deportatus, & ab eodem pro suo ita educatus est ut præter eos quibus Castellanus ipse id patefacere voluerit, nemo unquam ex eo na-

tum suspicatus sit. Quæ tanta in consulendo honori puellæ prudentia & tegendo flagitio industria me adduxit ut ne hanc quidem adolescentiæ labem filentio præ-

tereundam esse existimarem.

X. Biturigas profectus, celeberrimo juris civilis doctori Alciato, qui se non modò auditoribus ad docendum dabat, fed etiam consulentibus respondendo studiosos audiendi docebat, in juris civilis studio bonam operam dedit. In quo exiguo tempore tantum profecit, quod & publicè disputando & privatim cum eo conferen-do & communicando omnibus notum suit, ut ejus ingenium diligentiámque valde admiraretur, nec indignum judicaret cu-jus in suis scriptis honoris causa mentionem faceret. Nam quamquam ad studia legum & juris civilis non admodum genius ejus inclinaret, propter tamen doctoris præstantiam, qui elegantiam doctrinæ cum juris scientia conjunxerat, libenter ejus studio multum operæ dandum existimabat. Quin etiam cùm jam animo fibi magna destinaret, & eum socum aliquando le obtenturum confideret qui à nemine pro dignitate defendi posset nisi qui artium omnium scientia excultus ornatúsque esfet, hujus quoque partis disciplinæ imperitus videri nolebat, Memini eum frequen-

ter mihi dicere se neutiquam eo animo juri civili operam dedisse ut vel illud aliquando prositeretur, vel ejus auxiliis subnixus aut causas in foro ageret, aut his dijudicandis disceptator sederet, aut ad quævis alia reipublicæ gubernacula ex juris scientia tractanda admoyeretur. Ab eo primum fuisse absterritum latifundiis commentariorum multa infanè miscentium & confundentium. Deinde quòd ipsum jus civile, ut scriptum est, eorum opera qui, quæ le, ut teriptum etc, eorum opera qui, quae latè apud antiquos Jureconfultos diffusa erant, veluti in hoc compendium redigere voluerunt, valde truncatum & mutilatum perplexúmque & involutum esset, neque satis certæ rationis artificio dispositum. Postremo quòd à rabulis & pragmaticis partim ita detortum & contaminatum, partim etiam ita moribus & confue tudinibus antiquatum, ut ad judicandum ex æquo & bono exiguum usum haberer, ad conturbandum verò & offundendam tanquam hominibus caliginem & reddendos litigiosos potius quam bonos & justos non parum efficax & utile videretur. Esse quidem plurima in eo hominis docti lectione & cognitione non indigna, sed ut ea ratione qua Platonis de Republica libri in manus sumantur. E republica verò vel maximò suturum ut Principum auctoritate VITA PETRI CASTELLANI. 25 novum jus vernaculum, tum ex eo, tum ex moribus atque edictis regiis, adhibitis æquis, doctis, & peritis hominibus, constitueretur, & hæc intricata, sinuosa, ancépsque judicandi forma, populo universo

jam olim exitiosa, corrigeretur.

X I. Utebatur familiariter Comite Tonoriensi Episcopo Pictaviensi designato, qui tum in eodem legum studio Alciato quoque operam dabat; quem etiam politioris doctrinæ literas Græcas & Latinas subcesivis horis docebat. Nam ad has veluti ad certam stationem semper revertebatur, & pertinaci obstinatóque studio totas ferè noctes transmittebat. Qui cum eo domesticè vixere ejus contubernales frequenter mihi commemorarunt ita eum libris affixum etiam per noctem fuisse ut fingulis noctibus vix quieti horas tres impenderet, eásque non in lectulo molli pluma aut linteis cubans, sed humi penula sua capite involuto projectus, nullo cervicali supposito, transigeret, Ex somno expergesactum ad libros tanquam helluonem inexplebilem converti folitum, neque cujusquam admonitu ab instituto unquam revocari poruisse.

XII. Percurio legum veluti stadio, cum eo Episcopo Lutetiam reversus, incredibili visendæ Italiæ desiderio slagrabat.

Cùm enimab ea ad ceteras præcipuè Occidentis gentes imperium, religionem, leges, literas, & humanitatem profecta intelligeret, atque etiamnum in eadem admirabilia antiquitatis venerandæ monimenta adfervari & conspiciaudiret, qui libi donue bus & clarorum virorum, qui ibi floruerunt, & rerum egregiarum, quæ ibidem gestæ sunt, recordatione animi generosi & doceri & commoveri solent, non existimabat ejus esse qui in literis principatum affectaret, & ad magnum aliquem rerum gradum per literas aspiraret, de Roma atque Italia terrarum olim regina potiùs fa-mæ quam oculis suis credere. Quam cùm obire & perlustrare, non ut privatus & ignobilis, sed auctoritate & nomine mag-ni alicujus viri sultus, aut in ejus familiam transcriptus, cuperet, commodè Episco. pus Altissiodorensis, homo literarum & doctorum hominum amans, legationem regiam obiens, sese obtulit, & honesta conditione proposita Castellanum, quo in literis uteretur, fibi adjunxit. Erat enim hoc sollenne Francisco Regi ut ad exteras gentes nullum Legatum dimitteret qui non & literarum ftudia amplecteretur & doctrinæ plurimum effet confecutus, quod his ignoratis, nihil rectè geri posse arbitra-retur. Cum hoc Episcopo mensibus aliVITA PETRI CASTELLANI. 27 quot Romæ, donec Romam & Romanensium mores probè perspexisset, substitit. Quibus brevi exploratis & cognitic cùm omnia ferè præter antiquitatis vestigia quædam improbaret, missionem & veniam à regio Legato, ut Venetias pro-

ficisceretur, impetravit. XIII. Memini eum aliquando, cùm Pontificum Romanorum supinas libidines, avaritiam, & rapacitatem, religionis contemptum, superbiámque Cardinalium, luxum, & ignaviam, nundinationésque, cauponationes, & flagitia reliqua aulicorum Romanensium describeret, & cetera quæ tunc vidisset commemoraret, ita animo concitari & indignatione commoveri consuevisse ut ei non modò in facie color, fed & toto corpore gestus motúsque immutarentur; ut etiam mihi frequenter di-ceret sibi esse persuassimum ne Pontifices quidem Romanos religionis & facrorum antistites, tot suis suorumque flagitiis sceleribúsque contaminatos, verè & ex animo Christum colere; quæ autem in religione facerent, retinendæ dominationis causa, veluti larva ad fallendum apposita, egregiè simulare.

XIV. Venetiis rebus quæ ibi admirandæ vifuntur contemplandis dies aliquot fubstitit, tantam urbem miratus in

mediis aquis conditam, quod fine numine aliquo propitio fieri non potuisse affirmamabat, laudare solitus in ea augustum ante omnia Senatum, & templa divis sacra religiosè culta, quòdque optimis legibus & magistratibus ita effloresceret ut meritò oculus totius Occidentis dici posser. Satis extollere non poterat quòd ea tot legationibus exterarum gentium commercissqui ta frequentaretur ut mundi cujusdam instar universa repræsentare posset quæ alibi diversis in locis singula magna admirationes spectantur. Ædificia navalia, armamentaria, & propugnacula, vitæque communis instituta, mores, & disciplinam ad cœlum laudibus efferebat.

XV. Dum hæc diligentiùs omnia exquirit, ab Episcopo & civibus Leucosiæ in Cypro illius insulæ urbis primariæ hominem Græcæ linguæ non imperitum, Latinæ non vulgariter doctum, qui Cicconem Latinósque Rhetoras Poëtasque & Historicos interpretaretur, expeti proposito ducentorum ducatorum stipendio audit. Quam occasionem pulcherrimam ejus insulæ videndæ regionúmque vicinarum, quibus veterum libri referti sun, perlustrandarum sibi oblatam gaudens, Lascaris hominis Græcè doctissimi impulsu conditionem cupidè accipit, atque ac-

VITA PETRI CASTELLANI. 29 ceptis ab eodem literis in Cyprum navigat; ubi biennium commoratus, benignèque ab hominibus ejus infulæ acceptus, certatímque à nobilibus domum invitatus, magno cum applaufu toto biennio auditus eft. Quo exacto, ut Ulyssem quendam Homericum urbibus & moribus variarum gentium cognoscendis referret, in Ægyptum magno Cypriorum dolore

& sui desiderio navigare constituit.

X V I. Itaque navim quandam Genuensis mercatoris divitis & liberalis nactus, à Cypro Alexandriam, emporium olim longè celeberrimum, vento secundo delatus est. Hinc Memphim, quæ Alcaïrum hodie dicitur, urbem longè amplissimam, ut quæ multis vicis & castellis inter se certo intervallo distantibus conflata sit, cum his mercatoribus qui gregatim atque etiam armatis stipati, propter incursiones latronum, iter faciunt proficiscens, cum ab iis aquæ quærendæ causa, in magno solis æstu sitiens, cum tribus comitibus deflexisset, circumventus cum his, pecunia & vestibus spoliatus, & omnino nudus, vita precario obtenta, emissus est. Qua calamitate affectus cum rursum mercatorum catervam, quam caravanam vocant, assecutus esset, suámque adversam fortunam iis patesecisset, ab

30 VITA PETRI CASTELLANI. uno ex iis sectæ Mahumeticæ magnas ei opes pollicente sagittam cuspide cœlo obversa erecto digito ut acciperet invitatus est. His enim ceremoniis solent Mahumeti cultores homines suæ religionis initiare; quo veluti sacramento qui auctorati sunt, Mahumetismum necesse est ita prositeantur ut ab eo postea, nisi certam mortem obire velint, refilire non possint. Quod cum intelligeret, magna constantia, invi-tatore ægerrime ferente, eam inaugurationem aversatus est. Quod Græca mulier camelis aliquot merces vehens Christum professa cum animadvertisset, Castella. num vehementer collaudavit, & pro sua tenuitate vestitu & viatico eum instruxit, titque Memphi ad quendam Francum opi-bus & gratia florentem, prætorij istic Tur-cici primum apparitorem, in suæ gentis homines propensum & liberalem se conferret, monuit.

XVII. Erat is in Boiis in Gallia natus, multis antè annis, dum piratas, ut patrem ab iis apud Stocchades infulas interceptum in libertatem vindicaret, cupidiùs quàm prudentiùs cum multis aliis perfequitur, eorum qui in reductis maris anfractibus latebant infidiis exceptus, in Ægyptum abductus, & propter formæ pulchritudinem & virtutis non yulgarem fignificationem

VITA PETRI CASTELLANI. provinciæ Præsidi dono datus, & demum ab eodem prætorij accensus primus creatus fuerat. Qui ut primum Castellanum Francum esse didicit, & ex ejus sermone & vultu ingenij felicitatem perspexit, do-mum suam invitatum, splendideque & laute exceptum, pecunia, vestitu, atque equo generoso donavit. Hic decennio post, cum clam sua convasasset, & Ægypto relicta in patriam remigrare, bonisomnibus navi impositis, Ægyptiorum exceptus infidiis, rerum omnium inops, omnibus amissis in Galliam evasit; & per Castellanum Regi commendatus, statim inter Cubicularios adscriptus, duobus aureorum millibus insuper donatus est, & aliis beneficiis auctus.

XVIII. Ejus gratia & commendatione Castellanus, cum Memphi esset, Alexandro quodam parentibus Christianis nato, ex his Turcæ Imperatoris satellitibus qui Janizeri appellantur, duce, equo insidens, quod in Christianis ejus generis homines ferre non solent, quæcunque ibi spectatu aut cognitu digna erant, omnia diligenter conspexit & cognovit. Ante omnia de felicitate ejus provinciæ, de natura Nili, incrementis, & decrementis, (Nam ibi, stantibus Ethesiis; circa caniculæ ortum, duos ferè menses egit) déque ejus opibus,



VITA PETRI CASTELLANIA quæ ex mercibus ex India, Arabia, Æthiopia per mare rubrum, & aliunde etiam per Nilum importantur, de religione gentis, moribus, & administratione rerum sic disserebat ut & indigenam Ægypti & in aula Turcici illic Legati educatum diceres. Rerum statum, qui ibi tum sub præsectis Turcicis erat, cum eo qui olim sub Sultanis à Mammalucis in Reges eligi folitis fplendidissimus & compositissimus visebabatur, comparabat. Turcicum præsentem avaritia, tyrannide, & omni libidinum spurcitia infamem execrabatur. Sultanicum verò elegantem humanitatisque plenum laudibus efferebat. Ex Platonis enim & Aristotelis sententia non potuisse eos malè aliis imperare qui aliquando modeste aliorum imperio paruissent; nec fieri posse ut qui aliquo tempore se imperaturos sperarent, aliter quam alacriter & sideliter

parerent, dichitabat.

X I X. In Ægypto cùm didicisset esse Constantinopoli apud Turcarum Imperatorem Forestanum regium Legatum, cujus occasione Franci non solùm ibi tuti, verùm etiam grati essent, ad majorem rerum cognitionem consequendam eò iter ingredi statuit. Sed cùm incredibili gentium regionumque videndarum cupiditate slagraret, & ante omnia Judæam, Palæstinam,

VITA PETRI CASTELLANI. stinam, totamque Syriam, tot sacris aliss que literarum monimentis decantatam, & potissimum sacrosanctum Iesu Christi Servatoris nostri conditorium intueri atque adorare cuperet; per Arabiam petræam eò terra profectus est. Hierosolymis menfes duos substitit, ut ibi eo tempore esset quo Christiani è diversis orbis terrarum regionibus, Arabes, Æthiopes, Indi, Armenij, Græci, Latini diverso ritu & ceremoniis Christi in crucem suffixi spectacu. lum edere consueverunt. quod iis jejuniis, precibus, lamentationibus, planctibus, totiusque corporis squalore attritionéque ab iis atratis & sordidatis repræsentari aiebat ut quicunque pius ea commemorantem audivisset, toto corpore perhorresceret.

• X X. Hinc equo infidens, quo Memphi à prætorij Turcici accenso principe, cujus antè meminimus, donatus fuerat, Damascum cum aliquot tum Italis tum Græcis comitibus proficiscens, in prædones Arabicos vias obsidentes illapsus, ita eorum corona cincus cum sociis & conclusus est ut effugiendi spes exigua relicta videretur. Quod cum animadverteret, suosque conties metu debilitatos ac fractos videret, oratione generosa eos ad fortiter resistendum latronibus exhortatus, equo calcaribus admisso, tanto impetu in

34 VITA PETRI CASTELLANI.
hoftes illatus est ut qui ex insidiis numero
plures & ad pugnam instructiores venerant, perterrefacti, incitatissimo cursu ad
devia & abrupta saxis loca refugerent. In
quorum sugientium turbam mediam cùm
equo tenaci, ore indomito, nec freno obtemperante, ita invectus esse ut donec locorum angustiis & asperitate excluderetur, ad suos reverti non posset, magnæ & hostibus formidini & suis admirationi fuit. Quod enim ( quod ille non fine rifu narrare, neque Rex sine oblectatione summa audire poterat ) ferocis equi importuna contumacia admissum erat, & feliciter cesserat, illi Francicæ gentis mortis & peri-culorum contemptricis fortitudini jam olim illic decantatæ ascribebant. Accidit ut insequente nocte, eorum explorata via, domo rustica clausos prædones adorirentur, útque eos domunculæ septis eductos facilius in tenebris opprimerent, divulsis tecti tegulis, in subjectos deloco superio-re varia tela conjicerent; quos ut effugerent, cum ceteri oppugnationem non fe-rendam, sed suga late sacta salutem quarendam esse existimarent, ab eo consilio ceteros deduxit, circumdantibus domunculam hostibus locorum peritissimis in fuga falutis nullam spem esse ostendit, præfidio stabili & firmo, donec dilucesceret, VITA PETRI CASTELLANI. 35 domum tenendam esse, adventuros aurora prima ex agris rusticos, locum exiguum à paucis, quibus arma non deessent, interim desendi posse, animos modò colligerent, neque in alia re quàm fortiter propugnando salutem positam putarent. Quorum animos cùm hac oratione erexistet, & ad præliandum alacres reddidisset, ipse disploso seloste para patentes parietum rimas in brachio graviter consauciavit. quod secundò cùm repetivisset, convolantibus jam ad tumultum undique rusticis, omnes in sugam con-

vertit.

XXI. Damasco per Antiochiam totum Issicum sinum emensus, Iconium, quod Ciliciæ oppidum est, pervenit: ubi cumex cœli intemperie, itineris molestia, & pravo vicu, in acutissimam febrim continuam incidisset, qua in extremum viæ discrimen conjectus videbatur, demum pro desperato & conclamato à comitibus Constantinopolim properantibus relictus est. Diversabatur apud Iudæum quendam suæ religionis & sectæ cultorem obstinatissimum, cetera virum bonum & humanum. Hic cum physiognomon essere even hominum genere qui se prostentur hominum mores naturásque & hinc sata arque eventus ex corpore, oculis, vultu, & fron-

Cij

te cognoscere, & medicinam factitaret, videretque ingenium esse in Castellano haudquaquam vulgare & in eo elucere speciem rari nec inusitati hominis, nullum non humanitatis genus in illum exer-cebat. Frequens illi aderat, pharmaca etiam miscebat, & deglutienda porrigebat; quæ ad victum necessaria erant, atque omnem tractationis elegantiam & munditiem pertinebant, liberaliter suppeditabat. Cùmque Castellanum sæpe bono esse animo justisset, demum propter atrocitatem morbi vitæ ejus diffidere cœpir. Qua desperatione malè affectus, ad lectulum ægrotantis accedens, fibi mole-ftissimum esse dicere aggressus est quòd quæ novissima consolatio & præcipua ma-lorúmque omnium levamen adhiberi solet, eo excluderetur, aliam se de Deo perfuafionem induisse, à qua Castellanus alienus esset, se, ne ei molestiam pareret, quem in sua religione obstinatum videret, ea de re nullum verbum facturum, sed Deum suum ex animo precaturum ut ei auxilio esse vellet. Cui cum Castellanus pro fumma liberalitate & humanitate immortales gratias egiffet, nec admodum ea confolatione egere se respondisset, ut qui Christum Servatorem suum præsentem oculis animi intueretur, & pectori impresVITA PETRI CASTELLANI. 37 fum ita gestaret ut nulla ratione eximi aut evelli posset, facile acquievit; & de religione filentium faciens, hospitalitatis officiis omnibus, donec probe convaluisset & confirmatus esset, eum prosequi nunquam destirit.

XXII. Iconio per Asiam minorem Constantinopolim ut pervenit, per eos mercatores qui eum in Ægypto & in Syria noverant ad Forestanum deductus, & eidem commendatus, statim ingenij sui amœnitate, morum facilitate, oratione diserta prudentiæ plena, atque in primis linguæ Græcæ peritia maxima notus & carus esse cœpit. Itaque fastiditis iis ejus linguæ interpretibus quorum opera antea utebatur, quasi glande abjecta repertis frugibus, eum in delitiis habuit. Postremò cum in Gallias reverti statuisset, cum literis quibus Regem de rebus gravissimis certiorem reddebat, alissque honorificis quibus eum cum Regi tum proceribus aulæ enixè commendabat, dimifit. Venetiis transiens, alias quoque commendatitias ad eosdemab Episcopo Vaurensi regio il-lic Legato accepit. Regi cum his literis, tum etiam per Episcopum Pictaviensem Comitem Tonoriensem, apud quem se, ut olim, recipiebat, atque etiam per Cardinalem Bellaium, propter virtutem do-

êtrinámque eximiam & rerum multarum experientiam ita commendatus est ut de variis rebus disferentem & sermocinantem avidissimis auribus Rex inter cœnandum & prandendum eum audiret, & repudiatis aliorum opinionibus, in ejus sententiam descenderet.

XXIII. Accidit iifdem temporibus ut de navigatione in Callicutium, Taprobanem, Molucas infulas, & Indiam extremam apud Regem disputatio incideret. Cumque navigationum periti, præter eam viam qua Lusitani ab Hesperidibus in Austrum conversi, totius Africæ litoribus circum emensis, per promontorium quod Bonam spem appellant, ad maris rubri ostia in eas regiones penetrarent, aliam ambitis Germaniæ, Sarmatiæ, & Scythiæ litoribus per polum arcticum esse asseverarent, errare eos manifeste cum tota antiquitate, quæ idem olim perfuafum habebat, convicit. Per hunc enim polum, quòd circa eum terra perpetua sit citra æquinoctialem, in Indiam navigandi nullam facultatem effe demonstravit. Nam quòd mare glacie astrictum retardare aut impedire navium cursum & obstruere adferunt, nihil ad rem pertinere, quòd id non in Oceano, sed Codano sinu, quò per Daniam in Gothiam, Suetiam, Lappiám-

VITA PETRI CASTELLANI. que, & Sarmatiam, aliásque septentrionales gentes navigatur, contingeret. Verùm aliam, quam illi ignorarent, multò & breviorem & faciliorem esse evidenti demonstratione docuit. Nempe à Gadibus & freti Herculei angustiis dextrorsum, relicto ad finistrum polo antarctico versus Occidentem ad fretum Magellanicum velificando, donec decursis trecentorum milliarium in longitudinem ejus angustiis, rurfum ad medium cœli spatium cursum convertendo, in Indiam & orientales populos perveniretur. Quod in plano cum non ita facile demonstrari possir, in sphæra suis climatis & parallelis certa proportione ad cœli rationem accommodatis & totam terram in orbem in se undequaque recurrentem conglobantibus tam planum atque apertum Regi reddidit ut vehementer ejus ingenium industriámque admiraretur & collaudaret, & magna cum benevolentiæ fignificatione ad differendum de rebus propositis invitaret. Cumque essent qui, ejus felicitati invidentes, filentium ei imperare contenderent, atque ab hoc de rebus omnibus apud Regem dicendi instituto deterrere pararent, per filium natu maximum Delphinum Rex ipse eum hortatus est ut intrepide & constanter ad suam mensam loqueretur, neque cujusquam in40 VIȚA PETRI CASTELLANI. terpellatione autminis de sententia deduceretur.

XXIV. Accidit post aliquot menses quàm in aulam regiam venisset ut & Episcopus Pictaviensis, quo Mæcenateuteba-tur, fato suo sungeretur, & Iacobus Colinus regius anagnostes propter verba quædam intemperanter & nimis sutiliter emisfa, quibus proceres aulæ inter se commiserat, excluderetur, aut certe Regis gratia obscuriùs uteretur. Itaque Castellanus, qui jam non mediocriter Regi gratus erat, & proceribus aulæ, non modò doctrinæ virtutísque nomine, sed etiam in odium Colini, non invifus, in illius locum facilò fubrogatus est. Quem locum tantum abest ( quod non semel mihi ingenuè confessus est) ut ambierit, aut suo judicio, priusquam à Rege sibi deferretur, probaverit, ut si suo genio obsequi sibi integrum fuisfet, fagatam quam togatam vitam & mili-tarem quam ecclesiasticam, in qua plerof-que ferè omnes slagitiosè versari videbat, fequi maluisser. Itaque accitus à Rege, & interrogatus qua in re jam patrono orba-tus sibi operam navare vellet, Regem rogavit sibi ut præfecturam aliquam equitum velitarium demandaret, se & libris le-ctitandis, & aliquo usu rei militaris, tum nostræ, tum gentium exterarum, cam

VITA PETRI CASTELLANI. scientiam tenere, ut se suam operam Regi facile probare posse considerer. Cui cum Rex exposuisset se ejus operam ad præstantiora requirere, Musis eum consecrasse, eo literarum omnium intimo interprete atque anagnoste uti constituisse, acquievit, & se quæ Regi collubita essent facturum respondit. Ex quo tempore eam curam, meditationem, & diligentiam ad exornandam, quæ oblata erat, Spartam adhibuit ut non necessitate ad id genus vitæ detrusus, sed judicio & voluntate invitatus videretur. Qua in re, quod olim à Philosophis sæpius dictum est, sacto suo comprobavit nullum esse naturæ tantum impedimentum quod non generosus animi conatus exercitatione & consuetudine,

magis etiam sapientia & ratione, exsuperet. X X V. Hanc enim personam ubi tanti Regis judicio & voluntate sibi impositam esse vidit, noctes & dies, veluti Prometheus Caucaso, se rursum libris affixit, nullum non auctorum genus in omnibus linguis ita manibus pervolutavit ut in singulistotam vitam contrivisse quivis etiam exercitatissimus eum diceret. Atque ut, quem animo destinarat, literarum principatum faciliùs consequeretur, eam victus rationem instituit qua, minimè crapula gravatus, nec longo somno indigeret, neque

# 42 VITA PETRI CASTELLANI. interdiu stomachi cruditate neque sumo.

rum redundantia cerebrum infestante laboraret. Platonis itaque ad Dionis pro-pinquos confilium secutus, qui vetat bis die saturum esse, semper prandio absti-nens, circa horam à meridie quintam cœ-nabat, sumpto octava matutina panis fru-stro, & epoto vini cyatho. quam recte ad veram & integram corporis sanitatem, cum ad mortem ejus ventum erit, disputabimus. Post cœnam aliquantum cum amicis & convivis confabulando sese oblectabat. Hinc Francisco Regi ad quietem se comparanti Latinas Græcásque historias & tragædias ad verbum penè vertens interpretabatur; & dormiturienti assidens inter legendum præclari alicujus loci sententíæve explicatione, tanquam emodulata Pythagoreorum musica, eum ad quietem tranquillam detersis curis omnibus & perturbationibus componebat. Tres ipfe horas, quatuor ad fummum dormiebat; quibus exactis, nocte intempesta excitatus in horam decimam, donec Rex facris operaretur, in literarum studia indefessus incumbebat. Prandenti Regi ferè semper astabat; & ad ea quæ in percontando ab eo ponebantur sic respondere solitus erat ut facilè quivis naris non obesæ eum om-nia ingenio summo, acerrimis studiis, atVITA PETRI CASTELLANI. 43 que usu maximo cognita & perspecta habere judicasset. Huc accessera vocis ea lenitas, vultus gestússque compositi decor, & sermonis comitas, elegantia, & gratia, ut, quod de Pericle prodidit Eupolis, Pithô quandam flexanimam in ejus labris sessificare homines putarent. Itaque quoties disserbat, Regem, filentibus aliis omnibus, in eum oculos conjicere, ex ejus ore velutiauribus suspensaments. & singula verba ab eo emissa tanquam oracula

probare animadvertisses.

XXVI. Hoc officio functus ad illustrissimam Principem & virginem electissimam Margaretam Regis siliam omni laudis genere cumulatam se converțebat, quæ, inter eximias alias virtutes quibus ceteris feminis antecellebat, quòd literas unice amaret, & tanquam Zenobia, Cornificia, Sulpitia, atque aliæ tantopere tum à Græcis tum à Romanis decantatæ coleret & toto pectore amplecteretur, (quòd inter tot aulicas illecebras splendidáque ornamenta fatis ille mirari & laudare non poterat ) omnis humanitatis auctoribus interpretandis ei quotidie duas horas operam dabat. Quam tanta ejus discendi aviditate & sua docendi assiduitate ita provectam in literis reddidit ut præstantes omnis generis auctores brevi suo, quod aiunt, marte in-

telligere & explicare potuerit, ut demum cum explicandis iis nihil novi adferret, necesse habuerit scholas Græcorum more habere & these ei rerum illustrium Aristotelica imitatione disputare.

XXVII. A Regeigitur in hunc locum cooptatus, ante omnia certam studiorum fuorum rationem instituit, quam, quantumvis magnis occurrentibus negotiis, nunquam postea intermissam semper secutus est. Ea autem ejusmodi fuit ut Aristotelis imitatione, qui ut matutino tempore ακροάματα, post meridiem ε ξωτερικά tractabat, sic ipse mane literas sacras, philosophiam, & mathematica amplecteretur, pomeridiano tempore oratores, hi-storicos, & poëtas evolueret. Itaque statim è fomno excitatus ad Biblia Hebraica. quibus duas horas dabat, quotidie se convertebat; quibus exactis, novo testamento legendo & scriptoribus facris Græcis, potissimum qui in utrumque testamentum commentati essent, horas totidem impendebat. E Latinis divum Hieronymum plurimi faciebat, non modò quò d ceteris elo-quentior esset, verùm etiam quò d omnibus artium liberalium scientia facile anteiret. Nam ut divum Augustinum contra hæreticos de hominis Christiani justificatione disputando proximè ad divi Pauli

mine liberaliter in literis educato citra fa-

stidium legi vix posset.

XXVIII. Hoc facrarum literarum penso exacto, reliquum antemeridiani temporis philosophiæ, mathematicis, alissque rebus gravioribus, & Deo, ecclesiastico more, precibus placando, dabat. Post meridiem quicquid temporis vacui erat ab ea studiorum communicatione & bonorum auctorum explicatione quam in gratiam Serenissmar Principis Margaretæ ante cœam, atque etiam Regis ipsius ante somunus suscipiebat, usque dum quieti se traderet, legendis oratoribus, poëtis, & historicis, tum Græcis, tum Latinis, consumebat. Quod si Regi, vel ipsi Margaretæ, aut aliis alioqui rebus præter spem occurrentibus diutiùs quam consuevisset vacando, quotidianæ lectionis in his au-

ctoribus pensum non exegusset, in cubiculum reversus, priusquam somnum capesseret, id exequebatur. Ita quicquid quovis modo de constituto penso intermissum es-set, vel horis subcessivis, vel iis ipsis quæ somno destinatæ essent sarciebat. Itaque cùm adeo parcus & providus temporis dif-pensator esset ut non modò nullum diem sine linea, quod Apelles factitabat, sed fine stato dimenso non minore diligentia quam certo ordine transmitteret, novum testamentum, & quæ ad illud attinere putabat, singulis mensibus totum, Bibliorum autem Hebraïcorum, alioríimque in omnibus artibus auctorum, quorum ante meminimus, cursum biennio quoque conficiebat. Quibus hac ratione ad calcem à fronte perductis, ad eosdem de integro tanquam à carceribus ad metam recurrebat. Ita legendo, meditando, communicando, facris operando, vacuum nullum temporis momentum effluere sinebat. Neque solum in hoc incubuit ut doctrina multiplici, bonarum artium scientia ceteris præstaret; verum etiam ut simplici vitæ cultu, innocentia, castitate, justitia, temperantia, ceterísque virtutibus ornatus, à nemine meritò reprehendi posset. XXIX. Primum omnium inter scri-

XXIX. Primum omnium inter feribas & ministros cubicularios Regis coop-

VITA PETRI CASTELLANI. tatus, mille ducentorum Francicorum stipendio insuper à Rege constituto con-tentus, familiam exiguam sine ullo strepi-tu aut tumultu communi mensa domi magna continentia alere decrevit. Morem enim aulicum, quo famulis in singulos dies alimentorum causa quinos aut quaternos numos distribuunt, vehementer improbabat, quòd hac ratione ad compotationes, aleam, scortationes, omnémque nequitiam fenestram iis patesieri dictitaret; ne cum meretricibus commiscerentur, jurarent, inter se rixarentur, severè vetabat. Ipse verò, quasi mortalibus omnibus in exemplar vitæ laudatæ & omnibus numeris absolutæ datus, omni mulierum usu carere, nemini mentiri, neminem fallere, neminem promissis contra aulicam consuetudinem lactare, multis suo judicio probatis citra promissum ullum benefacere, neminem unquam dicto aut facto violare, rarò etiam, quòd multi frontis & vultus integumentis occulta animorum vitia tegentes frequenter fallerent, nisi spectatos insigniter & probatos laudare, publica negotia non tractare, procerum dissensiones & factiones dissimulare, neque ad hanc aut illam partem se adjungere sic ab initio insuevit ut facilè bonis omnibus summæ admirationi esset, 48 VITA PETRI CASTELLANI. flagitiosis verò atque improbis, tantum virtutum jubar oculis caligantibus non ferentibus, invidiæ.

X X X. In hac tanta vitæ moderatione & æquabili constantia cùm eum Rex amore propè fingulari diligeret, quòdque & prudentissimus atque justissimus esset, ei de rebus omnibus dicenti ita assentiretur & crederet ut quidvis nullo negotio impetraret, tamen ab amicis, ut vento secundo flante vela faceret frequenter hortantibus, nunquam adduci potuit ut ex tot sacerdotiis & beneficiis quibus Rex tantus momento miseros in summum fastigium evehere solet, aliquod sibi deposceret. Quam maximam modestiam pudorémque cum Rexanimadverterer, eodem die duarum abbatiarum administrationem ei mandavit. Quas ubi de Magistro Equitum alteri antè destinatas & promissas esse cognovit, ad Regem ipsum accessit, útque ei cui ex voto Magistri Equitum antea paclæ essent attribuerentur, eum oravit; easdemque quas jam regio diplomate config-natas tenebat, eodem tempore refignavit & cessit. Qua animi ingenui & magni significatione magis atque magis in ejus amorem Rex inflammatus, intra unius anni spatium tribus sacerdotiis, præsectura Envaoniensi, episcopatu Tutelensi, & abbatia

abbatia Belloperticensi eum ornavit.

XXXI. In hoc honoris gradu locatus & confirmatus præcipuam curam & co-gitationem adhibuit uti Regem, fuapte natura satis tamen erga literas propensum, magis atque magis in earum promotionem inflammaret. Itaque statim ad spargendam longè latèque hanc veluti literarum segetem, cujus non modò Gallia fructus uberrimos fed etiam exteræ gentes brevi ceperunt, ut professores regio stipendio in omnibus linguis & disciplinis Lutetiæ do-cendis auctorarentur, à Rege impetravit. Cujus rei cùm à doctissimo viro Gulielmo Budæo, Ioanne Bellaio Cardinale clariffimo adjutore, fundamenta quædam olim jacta ruitura viderentur nisi structuræ to-tius validioribus columnis fultæ exædificatio accederet, quæcunque ad hanc rem in sempiternum tempus propagandam ne-cessaria videbantur non minore diligentia quam prudentia comparavit. Imprimis ut honestis stipendiis conducti, sacerdotiis quoque professors ornarentur à Rege, & hoc veluti auctoramento ad fuum munus obeundum alacriores redderentur, effecit. Atque ne singulis annis cum aperta suorum studiorum & professionum jactura stipendiorum persequendorum causa regiam aulam sequi cogerentur, sæpius & quidem 50 VITA PETRI CASTELLANI. enixè operam dedit ut in eos commentarios quibus domestici Regis officiales adferipti sunt referrentur. Hac enim ratione, ettra ullius efflagitationis importunitatem & novam quotannis Regis appellationem, quater in anno æquis portionibus eos sua stipendia certa accepturos, & hinc hujus rei securos sua munera pro dignitate obituros esse cognoscebat. Quod si quemademodum nullo negotio Regi persuasit, tam facile à Quæstoribus, & qui ærario rationibus que præsunt, obtinere potuisse, præclare & literis & eas regio nomine prositentibus in suturum consultum suisset.

XXXII. Atque etiam ut rei literaria longiùs contra barbarorum vim aliáfque temporum injurias confuleret, quibus frequenter maxima Principum opera aut retardari aut etiam aboleri cernimus, eò Regem adduxerat ut gymnafium infigni amplitudine, structura & artificio inaudito trans Sequanam è regione Lupara, velut opulentissimum literarum emporium, sumptu propè infinito ædificaret, censuque centum Francicorum millium alendis omnium artium linguarúmque doctoribus & interpretibus facrissis fupra sexcentos, qui ibidem instituerentur, dotaret, se lectis adolescentibus præstantíque ingenio præsditis supra sexcentos, qui ibidem instituerentur, dotaret,

VITA PETRI CASTELLANI. Qua in defignatione cum omnium artium & linguarum profess & linguarum professores constituisset, quantum temporis unicuique puer instituendus singulis diebus operam daret, & quibus gradibus, donec anno decimo-quarto ἐνκυκλοπαιδία absolvisset, singulos audiret, non magis prolixè quam difertè & doctè descripserat. Quo ejus incomparabili beneficio nos hodie atque etiam in perpetuum posteri frueremur, nisi qui, congruo vitæ exitu plane miserabili satis notus, tum Cancellarium agebat, improbitatis & malignitatis felle fuffusus, tergiversando, dissimulando, & differendo, interdum etiam bellicas difficultates objiciendo, opus toties distulisser & designatum impedivisset. Quarum re-rum perficiendarum gloria, quæ ad im-mortale literarum decus pertinentes sæpe quidem, sed genio quodam sinistro adver-sante frustra tentatæ sunt, illustrissimum & omnium bonarum artium amantissimum Cardinalem Lotharingum manet : qui quemadmodum eas & earum professores lubens admodum in fuam fidem & clientelam accepit, ita qua valet in florentissima Regis aula auctoritate & gratia, primum quidem quandocunque volet vel folo nutu, alterum verò festa pace in lucem ex densis bellorum tenebris tandem 52 VITA PETRI CASTELLANI. aliquando revocata conficere poterit.

XXXIII.. Sed ut ad hanc pulcherrimam Musarum expeditionem revertar, filentio prætermittendum non est quod Bibliothecam, quæ Pergami Ægyptíque Regum aliásque ubivis terrarum olim slorentissimas exuperaret, conquisitis non ex Italia modo & vicinis regionibus, sed Græder cia & Asia tota, regio sumptu maximo, omnium artium vetustissimis libris referserit. Quemadmodum enim bellum cum hostibus gesturos armamentaria omni telorum armorúmque genere instructa semper habere oportere dicebat, ita regnum literarum contra barbaros defensuris & propagaturis hanc omnium artium linguarúmque monimentis munitam necessariam esse judicabat. Quæ tanta librorum. moles ne unum in locum congesta videretur ut situ & squalore fœdata, aut à blattis & tineis exesa, aliáve cœli injuria temporis progressu corrumperetur, librorum custodes concinnatoresque, qui totam hanc rem librariam fartam tectam tuerentur, perpetuo Regis stipendio conductos apponi ibidem curavit. Nec eò contentus, ut, quod unum spectabat, non ad inanem ostentationem, sed ad publica commoda laboriofa hæc librorum quæstura constituta videretur, hoc etiam perfecit, ut sculptis VITA PETRI CASTELLANI. 53 fusísque elegantissimis characteribus officina typographica, in qua libri sigillatim è regia bibliotheca accepti excuderentur, conductis quoque regia pecunia variis ad eamrem necessariis artissicibus, excitaretur.

XXXIV. Hanc præclaram literas & earum regios professores tuendi voluntatem ita semper conservavit ut nihil unquam iis detrahi aut de eorum dignitate imminui pateretur. Itaque cum pro veteri Prati Clericorum jure vindicando tumultuantibus scholasticis, hi quibus elegantia doctrinæ horum temporum parum placet, seditionum bonorúmque morum & reli-gionis depravatæ causas in regias literarum professiones, opportune iis insidiati, conferrent, eásque aut abolendas aut privatorum gymnasiorum, in quibus veteri ritu pueri artes docentur, septis includendas esse Regi suaderent, fortiter intercessit, eósque non minus improbe quam inscienter facere docuit; qui cum rem longè faluberrimam, omnium bonorum fontem, propter paucorum vitium, qui ea abuterentur, veluti malorum omnium sentinam accusarent, perinde facerent atque hi qui folem vitæ parentem, quòd pituita redundantibus nonnunquam morborum causam adfert, è mundo tollendum effe clamitant. Non enim qui ad hæc tetra facinora con-

VITA PETRI CASTELLANI. tra leges & omnem honestatem edenda se profligarent, bonarum artium studiosos esse, aut publicas professiones sectari, quibus discendi cupidi à flagitiis & sceleribus avocarentur. Quòd si gymnassorum, in quibus instituto academiæ pueri artes do-cerentur, regij prosessores circumscribe-rentur, fore statim ut prosessionum fru-ctus & dignitas evanesceret. Non enim ex auditorum re futurum ut ad hos diversis in locis & longè dissitis audiendos accederent, quòd plus temporis adeundo quàm audiendo consumpturi essent. Qua etiam ratione fieret ut unum audientes altero excluderentur. Adde quòd neque è dignitate regiæ professionis esset, quæ ad publicam omnium mortalium utilitatem beneficentia regia constituta est, ut in privatam scholam pueris instituendis addictam regij professores eorumque graviores auditores tanquam in insulam exilij causa relegarentur. qua ex re accideret ut etiam privatarum lectionum in gymnasiis mo-rúmque & rituum vetus ordo disfolueretur, & disciplinæ veteris major longè labefactatio consequeretur. Quibus rationibus vir non minus prudens quam disertus facile Regi atque ejus aulæ proceribus persuasit ut quo loco & ordine consuevisfent, regij literarum professores docere

& sua munera obire perseverarent.

XXXV. Hunc optimum erga literas affectum cum ita in Rege confirmasset & adauxisset ut his provehendis ille nihil non profundere paratus effet, totum se ad perfuasionem de religione quam maxime orthodoxam illius animo tenaciter imprimendam contulit. Quem locum quia valde ancipitem esse & lubricum video, hominibus in diversa studia abrepris ejus factum aliter at que aliter interpretantibus, explicandum pertractandumque esse pluribus judico. Nam à quibusdam, qui quicquid politioribus literis tinctum est, aut ex Hebræis Græcísque literis erutum, statim Lutheranum esse clamitant, affinem eisectæ, ab aliis verò aulæ pontificiæ corruptos mores, nundinationes rerum sacrarum, & quam vocant superstitionem improbantibus, purpurei galeri desiderio sictum & perfonatum simulatorem habitum esse non ignoro. Non abs reigitur, ut iis scrupulum adimam qui veris vinci volunt, quæ fuerit illius hac in re sententia, quidque spectaverit, quod hic locus admonet, proditurus mihi videor. Quam ad rem si minus ab eloquentia adjuvabor, at ab eo non parva auxilia sentiam quòd cum mortalium nemine plura unquam quam mecum de rebus in religione hodie controversis com-

D iiij

municavit, neque pro eo amore quo propè fingulari me complexus eft, apertius animi fui arcana cuiquam quàm mihi patefecit. XXVI. Itaque cum Regem ad defectionem à Pontifice Romano & veteris

in Ecclefia disciplinæ dissolutionem ab externis Principibus & populis varie solli-citatum videret, hac ratione opem & au-xilium ad debilitandum & opprimendum Cæsarem pollicentibus, cùm semper tanquam murus aheneus contra staret, in veteribus ritibus & ceremoniis Regem confirmaret, in homines hæc nova dogmata invulgantes severe animadvertendum inculcaret, qui eos quoquo modo oppugnarent tueretur & commendaret, admonitus ab iis amicis ad quos multorum que-rimoniæ deferebantur modum ut aliquem fervaret, fic zizanias reliquásque noxias herbas ex agro evellendas esse persuaderet fata ut falutaria non læderentur & incolumia permanerent, sic veteris Ecclesiæ do-årinam puram & sanctam judicandam esse ut interim Pontificum cauponationes, sa-crilegia, nequitiæ, libidinesque coerceren-tur, ita respondere solitus erat, tantum effe in tam potente Rege in utramyis par-tem momentum, cujus in Gallia homines obsequentes & morigeri non modò man-data, edicta, & imperia, verùm etiam nu-

VITA PETRI CASTELLANI. tus omnes observarent, ut si novæ hujus libertatis studiosi ad ea quæ meditarentur conniventem eum aut quicquam laxantem animadverterent, statim omnes tumultus, quos nimio reipublicæ malo su-perioribus annis Germania sensisset, concitaturi effent, sacra omnia prophanaturi, & demum omnibus magistratibus atque etiam ipsi Regi, velut diffractis omnibus modestiæ retinaculis, disceptandi imperandíque facultatem omnem aut erepturi aut certe conturbaturi; tantum esse odium horum animis inclusum contra ordinem ecclesiasticum, tam profundam solidioris doctrinæ ignorantiam, tantámque non pietatem, sed ingenij ostentationem, & in alia invadendi infitam cupiditatem, ut nullo judicio, delectu, & discrimine, si in suas partes propendentem vel minimum Regem viderent, statim omnia sursum deorfum commisturi & subversuri viderentur; majorem hominum partem, qui se novos Christianos profiterentur, fidei Christianæ, quam non intelligerent, illecebra primim allicefactos, rerum omnium delectu sublato paulatim a 2004 reddi, neque demum sedes ullas beatorum post mortem neque inferos esse cogitare. Superstitionem autem, quam jure improbarent, ex duobus tamen malis multum an-

58 VITA PETRI CASTELLANI. teferendam impietati & fraudi, qua Dei omni metu exuti mortales quidvis fibi li-cere arbitrantur. Neque enim fe negare tanta esse Pontificis Romani ejúsque Ecclesiæ administrorum sacrilegia slagitiá-que ut gravibus & cordatis dissimulari nec possent nec deberent; sed tempus messis expectandum, in quo à semine salutari paleæ, acus, & noxia cuncta separabuntur; leæ, acus, & noxia cuncta separabuntur; expectandum non modò extremum illum divini judicij diem, sed etiam Synodum aliquam in Spiritu sancto rite congregandam, nihil temerè per vim & inconsideratum animi impetum immutandum. Neque sieri posse qui in sactione quoque diversa calumniatores essent, qui odio, invidia, vel nimio studio suas opes & dignitates retinendi potiùs quam pietatis assectu bonos aliquando viros pro Lutheranis persequerentur, ferendos tamen esse quo con su su con s rentur; ferendos tamen esse quoties in sus-picione, à qua etiam crimen abesset, suspectos in judicium vocarent. Quòd si innocentes essent accusati, absolui possent; condemnariautem nocentes, nisi accusarentur, non possent. Quam ad rem locum illum ex Cicerone pro Roscio de canibus Capitolinis adducebat, ut illos olim, cùm fures internoscere non possent, recte latratu appetere folitos esse quicunque no-chu Capitolium ingressi essent; ita ut metu

VITA PETRI CASTELLANI. lymphaticorum quorundam comprime. retur audacia, quoties moribus & longo usu in Ecclesia recepta privata auctoritate abrogarent aut seditiosè damnarent, latratores, à quibus appeterentur, reipublicæ causa favore prosequendos esse. Se autem votis ardentibus expetere salubrem aliquam magnorum vitiorum in Ecclesia grassantium emendationem & correctionem; sed quanto malum vetustate corroboratum, depravatis omnibus penes quos fumma rerum effet, altius radices egiffet, tanto difficiliorem curationem videri, quam non impetus inconsideratus aut furor hominum privatorum, sed publicus doctorum & bonorum hominum conventus gravi & matura disceptatione esset allaturus.

XXXVII. Hæc, cum vacuus à negotiis esset, & soli serè essemus, de nimia horum temporum in tam depravatis ecclesiasticorum moribus calumniandi bonos homines licentia edisserbat. Quæ eademcum frequenter regiis auribus inculcaret, facilè eum in sacra & pia de religione sententia continebat, & aversum à crudelitate ad animi moderationem lenitatémque ita traducebat ut prolapsos in errorem, sutiliter atque etiam impiè de religione locutos, resipiscentes tamen, vel absolveret,

vel certè extremo supplicio liberatos in Ecclesse gremium vetere ejus instituto & more recipi vellet. Cui rei argumento erit inter cetera firmissimo venia per ipsum universo Valdensium generi triennio antequam exscinderentur concessa: qui cùm à toto SenatuProvinciali & legatis regiis accusarentur, non modò impietatis, sed & majestatis, quòd rebellionem moliti vim & arma intentasse magistratibus dicerentur, esséntque in aula apud Regem rerum clavum tenentes qui oleum camino infunderent, solus tamen Regis animum iracundia incensum restinxit, & ad humanitatem & lenitatem flexit. Nulla enim jufa ratione in eos faviri posse dicebat qui se ulla vi Regi restrisse pernegarent, & in hanc rem à regia æquitate cognitores deposcerent, paratos esse quævis supplicia luere si quid tale admissse convincerentur. Quod autem ad religionem attinerer in si quid esset à quibusdam privatis inter ipfos delictum, se eorum errata tueri nolle, neque ulli pravæ sectæ, quæ à communi Christianorum sententia dissideret, pertinaciter adhærere velle, & per omnia Deo primum deinde Regisatisfacere atque obsequi paratos esse.

- XXXVIII. Quam Regis indulgentiam & clementiam cum intellexisser Na-

VITA PETRI CASTELLANI. varræ Regina, manibus ad cœlum fublatis exclamavit, & Deo Opt, Max. gratias egit, quòd miserum populum per eum ho-minem servasset à quo nihil unquam ejusmodi expectasser. Qua in re præstantialioqui judicio femina, cui non satis erat Ca-stellanus notus, valde sallebatur. Etenim quamquam is hæreses & pravas de religione persuasiones vehementer execrabatur, non tamen omnes improborum fraude aut fua nimia fimplicitate his perperam imbutos ita oderat quin ex animo & lubens culpam agnoscentibus & Regis misericordiam implorantibus fuum patrocinium ac-commodaret. Et quamquam ecclefiafticos ordines veterémque disciplinam & ceremonias Ecclesia veluti sacrosanctas tueri volebat, non tamen pontificiorum flagitia & sacrarum rerum abusus defendebat; sed moderatam aliquam inter dissidentes de religione emendationem, labentisque ecclesiæ instaurationem, tanquam salutarem medicinam ancipiti morbo, instituendam esse judicabat. Illa autem eum quem pontificiam ecclesiasticámque dignitatem nimis severè defendere, & qui contra hanc luxatam & loco motam his temporibus loquerentur, nimis acerbè refellere arbitraretur, nunquam commissurum putabat ut cum omnia contra fecisse

62 VITA PETRI CASTELLANI. diceretur, in extremo discrimine positis patrocinaretur & salutem impetraret.

XXXIX. Id magis verum esse credat qui Doletum longi carceris illuvie sceda-tum, prima accusatione impiæ fraudis reum, Castellano supplice carcere emisfum & omni noxia condonata liberatum esse cognoverit. Quod quidem cum vehementer ab iis improbaretur qui tum apud Regem omnia posse putabantur, atque ob id ex iis unus primi nominis Cardinalis Ca-ftellanum gravi & objurgatrice oratione adortus effet quòd cum in Ecclefia or-thodoxorum Pontificis locum teneret, contra omnes tamen homines quibus religio & pietas cordi esser eorum qui non modo Lutherana lue infecti, sed etiam Dei expertes, impietatis rei essent, partes tueri apud Christianissimum Regem ausus esse nemini Castellanum, cùm paulùm se collegisset, animo satis incitato & com-moto respondisse se, de quo accusabatur, in ccusatorem meritò retorquere posse, cùm ipse quod viri ecclessastici & veriPontificis proprium esset fecisset, ille verò quod veri carnificis esset ab Episcopis exigeret. Episcoporum enim esse, & Sacerdotum Christi, & Apostolorum, virorumque sanctorum, qui nobis suo sanguine Ecclesiam consecrarunt, exemplo, Re-

VITA PETRI CASTELLANI. gem à sævitia & immanitate ad mansuetudinem, clementiam, & misericordiam convertere, errantem ovem humeris impositam in ovile reducere, déque ea recepta, tanquam expugnatis hostium castris, gaudio triumphare, maximè ubi melioris vitæ spes aliqua affulgeret; se apud Regem Doleti fraudibus & sceleribus nullum patrocinium tribuisse; pro eo qui promitteret vitæ morúmque emendationem homine Christiano dignam Regi supplicem factum esse. Qui pœnitentiæ affectus quandocunque in eo qui temerè in errorem prolapsus est conspicitur, se illi existimare Ecclesiæ sinum expandendum esse. non ut olim Dianam in Taurica Chersonesso, ita Christum Servatorem nostrum fanguinis humani profusione delectari, cùm in sacris scriptum sit Deum non mortem peccatoris sed ad meliora conversionem & vitam expetere. qui contra facerent, & ad immania supplicia de his qui resipiscerent & corpori Ecclesiæ redinseri cuperent sumenda Regem incenderent, carnifices potius quam Pontifices vocandos effe.

X L. Multa ejulmodi commemorari poffunt; è quibus, brevitatis caula, ubi unum superioribus adjunxero; aliò me convertam, Accidit ante biennium ut

## 64 VITA PETRI CASTELLANI.

Causidici cujusdam Parisiensis filius, annum decimumquartum nondum ingressus, num decimumquartum nondum ingreflus, cum petulantia puerili praceps, tum etiam a pædagogo feditiofo & temerario malis opinionum elementis imbutus, è templo cjus feholæ, in qua literis operam dabat, per noctem fignis facris membra fuffringe-ret, & libellos famofos manu incognita feriptos per aream ejus loci fpargeret. in quo facinore demum deprehensus, & in carcerem abductus, severo admodum jucarcerem abductus, severo admodum judicio damnatus est. Supplicium ejusmodi fuit, ut per triduum intermissa die peraream gymnassi atque urbis compita circumductus, manibus revinctis, laqueo in collum inserto, virgis acerrimè cæderetur. Hinc ab omni hominum congressu & colloquio avulsus, certo loco lapideis parietibus undequaque cincto, unica senestella, qua & de cœlo aërem attraheret & cibum exciperet, relicta, ad reliquum vitæ tempus exigendum includeretur. Quod judicium etsi permultis non modò nimis severum, sed crudele ætatis puerilis ratione habita videretur, neque tamen esser ne habita videretur, neque tamen esset qui pro puero Regem appellare auderet, ipfe, re tota intellecta, postquam puerum convenisset, nec malitia inveterata, sed fraude importuni pædagogi, & levitate puerili in hanc amentiam præcipitem da-

tum

VITA PETRI CASTELLANI. 65
rum scelus agnoscentem & deplorantem
invenisser, à Rege ei veniam & monasticam
vitam profitendi libertatem impetravit, &
immanitatem eorum qui in puerum nullo
judicio præditum tam barbarum supplicium statuissent eterstatus est.

XLI. Hæc ut serviens tempori & perfonis quæ semper incendia crepabant, cum tamen nihil haberent ecclefiasticum, in hanc sententiam sœpe loquebatur, ita in eos qui indulgendo & condonando nimis essent faciles frequenter invehebatur, præcipuè si crimen publicum esset, si ad seditionem spectaret, si non ab errore sed ab inveterato vitio profectum & contra præcipua capita religionis admissum esset. In quibus, ut ceteri eorum exemplo ad peccandum tardiores essent, non statim quofcunque in Ecclesiam recipiendos esse, sed cunctatione & mora interpolita primum explorari corum animos, deinde a communione reliquorum aliquantisper arceri, postremò irrogata aliqua pœna ad ea quæ à ministris Ecclessæ imperarentur facienda ut affuescerent veteri ritu & instituto volebat. Quain re & inter eos qui nimium acerbe vindictam & fupplicia exigendo ad desperationem & extrema cogitanda homines adigebant, & eos qui nimium remise indulgendo veterem disciplinam 66 VITA PETRI CASTELLANI. prorsus labefactabant, ita medium se gerebat ut si publico Concilio, in quo quæ hodie de religione controversa sint disceptarentur, ei aliquando interesse contigisset, dissidentium conciliatorem præstare se facile potuisset. Nam ut phanaticis & novorum dogmatum invulgatoribus semper ses acriter opponebat, ita nequaquam ecclesiassicorum hominum slagitia & abustisse connivendo dissimulanda aut toleranda esse clamabat.

XLII. Memini ante annos novem cum Rex Britanniæ Henricus octavus codicem quendam Regi misisset, in quo præcipua capita doctrinæ suæ complectebatur, & cur à Romano Pontifice defecisset, & in monachorum reliquorúmque in Ecclesia fucorum (ita enim loquebatur) bona invasisset, rationem reddere nitebatur, Regem Franciscum, cum multa in eo libro improbaret, & temerè suscepta ab Henrico Rege dictitaret, non tamen alienum ratione judicasse quod de opimis sacerdo-tiis ecclesiasticorum sisco regio applicandis ille disserebat. Non enim dissentaneum esse dicebat quòd ille ut facinus execrabatur maximas opes in luxum & libidines facerdotum otioforum converti; quæ si à Principibus occuparentur, populus gravioribus tributis & oneribus levari, pau-

VITA PETRI CASTELLANI. peribus fuccurri, religionem & literas profitentibus consuli, postremò regni totius incolumitas & salus parari retineríque posset. Quæ cùm in hanc sententiam astante Castellano ita locutus esset ut quid ad ea responderet expectare videretur, Castellanus vultu ad incredibilem modestiam obfervantiámque composito, oratione blanda, & quæ magis aures animumque Regis permulcere quam exacerbare, ejus fententiam refellendo, videretur, ita respondit: Non abs re accusari à Rege sacerdotum vitam flagitiosam, inertiámque & ignaviam in pascendo grege sibi commisso, animalia videri ventri abdomini & delitiis nata, esurientibus interim & passim sine certo lare vagantibus quibus faturandis & certo statu constituendis eos sollicitos esse oportebat. eam rem idcirco totam magnà aliqua & severa animadversione dignam judicari. Sed culpam præcipuam penes ipsos Reges esse, qui talia ventris libidinumque mancipia Ecclesiis præsicerent, qui doctos & probos non deligerent, qui in ea re,ut legibus folverentur, vim fummis etiam Pontificibus adferrent. inutiles & perniciosos maturo Ecclesiæ legitimè convocatæ consensu tollendos esse, & idoneos præficiendos cogendósque ad officium, ut Ecclesiarum opes in eos usus converterentur in

68 VITA PETRI CASTELLANI. quos à primis conditoribus destinatas esse constat. Non idcirco Principum fiscis attribuendas, quando voluntas ultima eorum qui has opes Ecclesiis in optimum finem addixissent, quod valde & legibus & rationi repugnat, rescinderetur, nec tandem fortasse fisco Principum adjudicatæ plus commodi reipublicæ allaturæ effent quam hodie in tam perturbato & depravato ecclesiasticorum hominum statu adferant. Sic vitandam effe Charybdim ne in Scyllam incidamus, non esse vites à radicibus exscindendas, quod instituit Lycurgus in Thracia, quod temulenti vino inebrientur. Vocandos ad munus ecclefiasticum qui doctrina insigni & vitæ sanetimonia ceteris præluceant; indignos autem & inofficiosos, velut fucos ab alvearibus, sic ab omni munere ecclesiastico removendos & arcendos esfe. hoc Regum esse potius officium quam (quod Britanniæ Rex meditabatur) utraque potestate fibi vendicata, ecclefiasticam pessumdare & iis utramque tenebris involuere ut in neutra liquidum nihil & purum propriúmque perspici posset. Quem ita disserentem cum Rex benigne audivisset, tantum abest ut in Britanniæ Regis sententiam descenderit ut clara voce permultis aftantibus pronuntiaverit eum fibi videri regnandi

VITA PETRI CASTELLANI. 69 satietate affectum, inustrata & prodigiosa variarum rerum monstra quotidie parere.

variarum rerum monstra quotidie parere.

XLIII. Hujusmodi Socraticis dissertationibus non minus eruditis quam elegantibus, & leni suavíque actione expresfis, Regem non modò in officio contine. bat, verum etiam frequenter à prava fententia, in quam assentatores & improbi eum pertrahere conabantur, abducebat; ut paucis post interjectis mensibus in eo quod jam dicam accidit. Nam cum, ardente inter Regem & Cæsarem bello, una dique pecunia, belli nervus, conquirerentur, & Poïetus tum Cancellarius, malis artibus Regis gratiam aucupans, cùm bonis improbus non posset, multis astan-tibus pronuntiasset privatorum omnium atque etiam rerum publicarum regnique totius opes omnes Regis esse, quandocun-que rei numariæ penuria in regno administrando urgeretur, probari id facile ex eo posse quod de regio jure primo Regum à Samuele pronuntiatum esset, sceleratam vocem multis stupentibus, nec tamen hifcere audentibus, non dissimulanter tulit. Talem olim vocem apud Atreum, Thyestem, Neronem, & Caligulam cum plau-fu & favore edi potuisse; apud bonum Principem, sanctis legibus & institutis suo populo imperantem, non folum edi, fed

70 VITA PETRI CASTELLANI.
ne cogitari quidem fine fummo feelere
posse. Multum esse discriminis inter Tyrannum & Regem, illum ad sese legibus
contortis & oppressis, adhibito optimatum confilio, omnia referread publicam utilitatem; incidere verò ea tempora posse ut Regibus ad sui populi facultates consu-giendum sit, & iis ad tempus tanquam pro-priis utendum; verum non quavis de caufa, sed urgente ea necessitate qua salus publica periclitetur, idque primum convo-catis nobilium populíque principibus, & consentientibus. Deum in veteris testamenti libris populo Ifraëlitico malorum Regum & Tyrannorum, mores, non pro-borum & fanctorum, descripsisse. Poietum magnam injuriam sanctissimo atque optimo Regi facere, qui apud eum voce tam nefaria & ad omnem improbitatem profli-gata uteretur. Qua oratione regiam in aliorum pecunias invadendi licentiam coërcente tantum abest ut Rex offensus fit ut suum Cancellarium, ejus improbitate assentationeque animadversa, ne aspectu quidem dignatus fit, & oculis ad Castellanum aliósque qui astabant conversis, Castellani orationem mirificè comprobaverit, & quæ de malis atque impro-bis Regibus varie apud historicos scripta,

VITA PETRI CASTELLANI. quaque de eorum officio apud philosophos & scriptores sacros explicata sunt, eloquentia incomparabili commemoraverit. Tantum ejus prudentiæ doctrinæque cum eximia probitate conjuncæ Rex tri-buebat ut etiam contra sua commoda & jura disserenti citra ullam animi offensi significationem crederet. Itaque cum de doctis hominibus loqueretur, dictitare solebat se permultis extra communem aliorum aleam positis doctis hominibus persœpe familiariter ulum esse & delectatum, verùm præter Castellanum neminem sibi ad eam diem visum cujus eruditionem omnem non intra biennium exhausisset, hunc veluti omnium artium quendam oceanum semper vivo gurgite redundantem ad se accedentem semper videri novum nec unquam antè auditum. eam esse ejus immortalis ingenij vim & doctrinæ fœcunditatem ut nunquam in ulla disputatione hæsitare & titubare visus esset. Quæ tam florens ejus gratia cum quibusdam invidentiæ stimulo incitatis non multum arrideret, per mulierculas Regis benevolentia utentes eum apud Regem in suspicionem & odium trahere conati funt, quasi de Rege & moribus aulicis finistre loqui solitus esset. De quo cum Rex ipse cum eo expostulasset, Regique respondisset satis E iiii

72 VITA PETRI CASTELLANI.

generosè se paratum esse tam impiam calumniam singulari certamine à se propulsare, si ab alio quam à liberis regiis aut ab
is qui de sanguine regio procreati essent
prosecta esser, Rex ipse vultu placido &
ad humanitatem composito nihil opus esse
ullo conssicu dixit, cum nihil unquam tale de eo sibi persuassiste. Atque ut ita se
rem habere existimaret, co ipso temporis
articulo, ut in solo suo natalitio dignitate
principe exornaretur, eum Episcopum

Matisconensium designavit. Quo Regis judicio atque patria amore adductus, cum episcopatus duos administrare nollet, Tutelensi statim se abdicavit, & pro eo abba-

tiam Altovillarensem accepit.

XLIV. Tantum autem adulatoribus, ealumniatoribus, atque ostentatoribus rerum miracula prolixè promittentibus infensus erat ut nullo eos loco ferret, sed statim verum opponendo consutaret, & elingues redderet. Biennio serè ante mortem Regis, cùm quidam & inter ceteros mulierculæ non obscura apud Regem gratia valentes Duci Aurelianorum, quem ab eo diligi videbant, impensiùs saverent, & eùm assentia studio, tum etiam suas opesillius potentia stabiliendi, multis illum laudibus ad cœlum efferrent, & per mathematicos genesi ejus diligenter inspecta & maticos genesi ejus diligenter inspecta

VITA PETRI CASTELLANI. 73 explicata, gentium latè victorem futurum, Henricum verò Delphinum, qui hodie regnat, animo lento & fopiro, infelici quodam fyderum pofitu natum vix un-quam quicquam Francorum Rege diga num gesturum pronuntiarent, improbam adulationem calumniámque non tulit; fed ad eas contracto vultu, advertente Rege conversus, posteaquam paucis quam difficile esset astrologiam recte perdiscere, multò etiam difficilius astra hominibusac. commodare, & ex iisdem futura cuique prædicere differuisset, multa quoque alia addidisser de impudentia & vanitate mathematicorum, propter quæ eis fides ada hibenda non esset, subjecit se olim à primis studiorum incunabulis eam iis rebus sub Turrello operam dedisse ut non facile cuiquam fatidicorum in hoc genere cessurus esset. Itaque & fallendi temporis & animum explendi curiosífque fatisfaciendi causa ex iis principiis que periti mathema-tici constituunt expenso diligenter Regis liberorumque ejus nativitatis momento,&c ad astrorum cursum congressiumque ac-commodato, se utriusque ingenium & naturæ propensionem futurámque felicitatem exarte delineasse, & se quidem Carolum, ut fumma humanitate, ita animi magnitudine præditum, bellicofum, magno-

VITA PETRI CASTELLANI. rum amicitia & opibus fultum, valde potentem futurum animadvertisse; at verò Henricum bellicis artibus aliisque virtutibus Principe dignis haudquaquam inferio-rem, atque infuper fuorum hoftium latè victorem felicisfimum regnaturum compe-risse. Verùm cùm hæc omnis ratio fatidica, propter eas causas quas ab initio attigerat, admodum incerta, lubrica, & præceps esset, multo certius & satius esse de moribus & ingenio utriusque, quid utrique accidere & obvenire posset, augurari. Quod cum ad Henricum, qui hodie regnat, perlatum effet, incredibili ille lætitia affectus est; non quidem quòd se magnopere dilaudari cuperet, vir natura ab omni affentatione remotissimus; sed quòd inventus esset singulari vir integritate, qui non minus constanter quam libere apud patrem, apud quem ne in suspicionem aut odium traheretur metuebat, pro veritate atque innocentia propugnaret. Quam ejus libertatem, ut à veritate profectam, Rex ipse Franciscus, ringentibus adulatoribus, boni consuluit, & se auribus æquis excipere præ se tulit. Ita quæ in speciem dura & regiis auribus aliena infolentiáque erant, vir non minus disertus & prudens

quam justus & verus Regifacile probabat, suaviáque & amona reddebat.

VITA PETRI CASTELLANI. XLV. Poïeto peculatus, repetundarum, varíæque corruptelæ, & fordium reo, regio justu in carcerem conjecto, interroganti Regi quidnam de ejus vinculis sentiret, gravioribus pœnis, si quæ de eo passim jactabantur vera essent, dignissimum respondit; sed sibi valde dolere quòd leviore de causa in eum manuum injectio decreta videretur, cum scelerata multa aliis temporibus carcere digniora patrafset. Ille enim, quia quod Rex fieri imperaverat, in alterius, cui favebat, gratiam literas alteri obfignare recufaffet, comprehendi & vinciri jussus erat , Castellano tamen Rex, ut erat animo præsenti & acuto, ex tempore satisfecit egregiè, Poïeto ac-cidisse quod frequenter arborum fructibus solet, qui Euro Austróque violento exagitati vim in arbore sustinent, levi deinde Favonio flante sœpe ad terram decidua leguntur. Hac tanta apud Regem gratia eum identidem admonendo, docendo, ab ira revocando, pro bonis & innocentibus patrocinando, hoc consequebatur ne quid ille, ætate ingravescente, qua morosior & iracundior evaserat, asperiùs in quemquem aut acerbiùs statueret. Cùm in haç schola ante annos octo Sophista samosus, Musis iratis natus, gloriæ popularis siti inexplebili præceps, Aristotele, Cicerone,

76 VITA PETRI CASTELLANI.

& Quintiliano petulanter & ignoranter vexatis, nullum finem in quemvis aucto 2 rem classicum debacchandi facturus videretur, priusquam præsentem literarum sta-tum labesactasset & ad suam libidinem pervertisset, permulti doctrina & virtute conspicui homines audaciam tam prodigiosam indignissime rulerunt. Cumque de eo apud Regem ita conquesti essent ut il. le, pro sua perpetua in literas & literarum professores benevolentia, hunc indignabundus ad remum damnatum triremibus addicere statueret, Regis animum faceti leporis suavitate emollitum ad mitiorem sententiam traduxit. Sophistam nugantem, & inepte philosophantem, ab humanissimo Rege nullo capitali supplicio puniendum effe. Verum cum doctis homini? bus coram gravibus disceptatoribus in disputationis certamen commissum, argumentis convincendum & ratione aliqua leviore ad sanitatem reducendum. Quorum fententia cum illum Rex infcitiæ, impudentiæ, & temeritatis damnatum, filentifque pœna multatum vidisset, facile acquievit, neque acerbiùs quicquam in eum statuit.

XLVI. Quoties de magnis viris sua virtute satis notis, qui cedentes inimicorum calumnia, aula relicta, in suas ades

VITA PETRI CASTELLANI. se contulerant, sermo incideret, bene de iis loqui, eorum prudentiam, animi magnitudinem, in pace bene constituenda reipublicæ peritiam fummam, in bello etiam auctoritatem & felicitatem, quanta modestia poterat, prædicare non desinebat, & ne alieniore ab iis animo Rex esset essiciebat. Itaque tantam ejus apud patrem gratiam tantum abest ut indigne tulerit Henricus tum Delphinus, cui temporum illorum status non satis arridere credebatur; ut quemadmodum plures Nestoras ad potiundum Troja Agamemnon, sic ille ad salutaria Regis auribus instillanda Castellani permultos similes Regi adesse sœpe optaverit. Quo die, mortuo Cardinale Venatore magno Francia Eleemofynario, in ejus locum Cardinalis Medonensis apud D. Menehildis fanum designatus est, accidit ut è pago propinquo Castellanus uno comite per eam viam ad Regis prandium se conferrer per quam cum sua cohorte Henricus à matutina Regis salutatione se rus referebat: qui ubi Castellanum aspexit, relictis comitibus, in diversam viæ partem se transtulit, &, eo appellato, novum quendam Eleemofynarium creatum esse nuntiavit; sed si dicendæ sententiæ in eo senatu sibi locus datus esset, non alium quam Castellanum futurum fuisse. Cui ubi 78 VITA PETRI CASTELLANI. tribus verbis Castellanus pro benigna in se voluntate & judicio gratias egisset, seque nihil tale ambire dixisset, ad suos ille se recepit. Tantum in eo virtutis prudentíæque præsumpta opinio valebat ut diveræfactionis hominibus æquè carus & admirabilis esset.

XLVII. Et quamquam ex eo hominum consilio non erat qui de bello & pace magnisque rebus ad regnum constituen-dum pertinentibus deliberant & disceptant, de iis tamen à Rege frequenter sententiam privatim rogatus, non minus sapienter quam liberè respondebat. Paucis ante mortem Regis mensibus, cum aliquot Cæsarianorum signis cum Alberto Brandeburgensi præfecto à Saxonum Duce interceptis Rex victoriam amplificaret & propemodum eò inclinare videretur ut inita cum Germanis quibusdam societate, Cæsaris hostem se profiteretur, rogatus quid de his censeret, primò eam victoriam ut exiguam & levem extenuare coepit ve-luti incscantis fortunæ illecebram, mox Cæsare irritato, pestem & perniciem Saxoniæ Duci allaturam. Quod attineret ad focietatem coëundam cum quibusdam Germaniæ Principibus, non facile Regem eò animum advertere debere; cum ipsi inter se parum concordes, & ideirco inVITA PETRI CASTELLANI. 79 firmi, præstare quod pollicerentur non possent. Deinde quòd sua commoda sequentes, quæ Cæsar majoris hostis ulciscendi cupiditate illis facilè concedit, non solùm societatibus initis renuntiare, sed etiam Cæsari conciliati se communes hostes Francorum illius auspiciis profiteri soliti sunt. Si totam belli molem à Germanis in Galliam avertere Rex vellet, eam belli gerendi cum Germanis societatem coires.

XLVIII. His vocibus fœpe incitatum Regis animum retardabat & ad majorem de rebus deliberationem suscipiendam adducebat. Verum, ut jam diximus, de iis rebus quæ fori sui non erant, verbum nunquam ullum nisi à Rege privatim interrogatus & ferè coactus faciebat. Pro rebus verò ad religionem pertinentibus, pro pauperibus, innocentibus, afflictis, pro literis, pro scholarum publicarum privilegiis & immunitatibus, nihil non ultro ferè apud Regem suscipiebat & impetra-bat. Itaque cum urgente bello gravia tributa aliaque oncra imperarentur, ubi eo ipso interprete ad Regem accesseramus quicunque literas profitebamur, horum expertes & immunes votorumque omnium compotes revertebamur.

XLIX. Et quamquam contra novarum sectarum invulgatores auctoritatem 80 VITA PETRI CASTELLANI.

ecclesiasticam & quam appellant hierarchiam facrosanctam tueri vellet, nunquam tamen quisquam iniquis Pontificum Romanorum postulatis acerbiùs dicto scriptóve restitit, nemo clavium potestatem archiùs circumscripsit, & qua proportione cum Episcopis ceterssque Ecclesia membris caput esset, subtiliùs definivit, quod non parvum illi odium aliquando apud summum Pontificem conslavit.

L. Idem illi quoque apud Theologos Parisienses propter Robertum Stephanum accidit, cum illum regio stipendio sua commendatione auctoratum contra illorum accusationem aliquando defendisset. Quem etsi ut vero crimine Lutheranæ seca, ita suspicione carere non arbitrabatur, quia tamen nunquam fore putabat ut aperte Lutheranismum profiteretur, propter singularem artis typographicæ industriam, qua ceteris omnibus præstare credebatur, cum eo moderatiùs agendum esse judicabat. Ante omnia probare non poterat quòd Theologi libros facros ab illo typis excusos, scholiis quibusdam, ut aiebat, illustratos, atque indicibus locupletatos, damnarent, & pro hæretis rejicerent, locis non indicatis è quibus id colligi posset, neque ulla ratione reddita cur ita judicarent, quòdque linguarum impe-

VITA PETRI CASTELLANI. ritia cum vocabula in alium sensum quam ferret veritas torquerent , hæresim falsà subesse nonnunguam dictitarent. Valde enim infolens esse putabat tam gravem sententiam ferre de libris quamplurima recta & sana complectentibus, locis non notatis aut ratione reddita cur ita statuerent. Quam ad rem stabiliendam cum ex ipforum ordine vir sanè probatæ & laudatæ vitæ adduxiffet illud è divo Paulo, Modicum fermenti totam massam corrumpit, in frequenti procerum aulæ regiæ confessu id non satis aptè eò adduci docuit. ad homi. num enim mores & convictum effe referendum, ad libros autem nequaquam. Non enim ut pravus homo, quafi vitiofa pecus, facile corrumpit & depravateos cum quibus vivit, ita fententia perversa in libris reliquas pias & fanas labefactat, paucula errata compluribus erudite & sancte dictis compensata obeliscis transfixa ( quod in veterum orthodoxorum libris factitatum legimus ) caveri posse & cum delectu legi, ut alia permulta pia & religiofa maneant. Præterea liberalis, modefti, & docere non perdere cupientis videri, cur quidquam improbetur, rationem reddere. Postremò intemperanter effe abutentium otio & literis ex linguarum ignorantia præclaras utriusque instrumenti sententias à vero

82 VITA PETRI CASTELLANI.

fensu in pravum detorquere malle quam navata linguis ediscendis aliqua opera statimin isseme collineare & scopum attingere. Itaque auctore Rege faciendum esse statuebat ut quæcunque pravæ doctrinæ assinia aut erronea in his libris à Theologis judicarentur in unum collecta cum eorundem animadversionibus & typis informarentur. Quæ cùm aliquando liberè & per alios Theologis significasset, & coram ipse eorum delegatis dixisset, suspicionem vitare non potuit quin aliqua ex parte cum hæreticis sentire crederetur.

LI. Quam sufficionem multo etiam magis auxisset si quod se facturum Rege Boloniamobsidente receperat, aliquando præsititistet, nempe ut in religione communicatis inter Germanos Gallósque amicè & benevolè capitibus controversis, ratio aliqua concordiæ iniretur. Ad Reges enim Galliæ & Britanniæ Legati Principum Germaniæ cùm venissent, Boloniæ restitutionem & utriusque Regis conciliationem promittentes, & à Castellano contendissent ut per Regem suis aliquot seledis liceret cum totidem doctis juxtà & piis in Gallia viris concordiæ amantibus de rebus omnibus, in quibus à nobis dissentirent, conferre & communicare, ut demum

VITA PETRI CASTELLANI. 83 agnitis utrinque vitiis & erroribus, idem & unus optimus Ecclesiæ status constitui posset, non id quidem ille renuerat, imò se lubens ad Regem relaturum rem totam & illi probaturum promiserat, quando id cujus causa venerant perfecissent, hoc est, Boloniam Francis ereptam reddi curassent, & Reges conciliassent. Quod cùm illi præstare nequivissent, & re infecta domum rediissent, hanc quoque communicationem intermiserunt.

LII. Verùm cùm Cæsar paucis pòst interjectis mensibus Regem urgeret ut in Concilio universali, quò hæresum semina omnia tolli possent, sibi adesset, & pro Rege Consiliarij ejus principes id jam Cæ-fari promisissent, Regem monuit Castella-nus, qui se hujus legationis principem suturum intelligebat, videret quid susciperet, rem non esse levis momenti, & cujus exitus contemnendus esset, negotium fore primum cum hominibus jam per annos quinque & viginti in literis facris exercitatissimis & in sua sententia ita obfirmatis ut vix ulla ratione ab ea deduci unquam poffe viderentur, præsertim si à Theologis ingenia sua magis acuminibus quæstionum aculeatarum quam eruendo germano Scripturæ facræ fenfu excolere folitis oppugnarentur, alias adhibendas esse machi-

VITA PETRI CASTELLANI. na ut de his victoria reportari posset. anna ut de ins victoria reportari ponet. an tiquitatis & utriusque Ecclesiæ rituum, initiorum, progressuumque, necnon exasta linguarum cognitione instructos esse opostere qui cum his im certaminis hujus campum descensuri essent, modestos & æquos potivis quam spinosos, litigiosos, & perunaces deligendos esse; quom instructura progressi del rum justum numerum reperire non ita pro-clive esset. Denique in Concilio & Pontificem & Cælarem fua fortaffe potius quam Christi commoda procuraturos & multa ipli Regi adempturos quorum hodie jure quodam suo potestarem habere profitere. tur; quæ retinere & tueri, cum ed defcensum esset, neque integrum sore, ne-que se, quique Regis justu eo essent pro-fecturi, animi conscientia victos sortasse defensuros esse. Eam ob rem videri sibi consultissimum ut prins quam in hanc arenam descendererus, docti, pij, & pacis amantes justo numero certum in locum convocarentur, de hasque rebus inter se disceptatores sederent, aliquidque uno consensu statuerent, quo qui ad publicum Concilium mitterentur instructi & armati retundere adversariorum tela & quæ consentanea judicarentur tueri & retinere possent. Itaque regio justa cum Theologis justo numero delectis doctifque aliquot

VITA PETRI CASTELLANI. Græcè & Hebraicè viris Meloduni congressus, cum quæcunque extant tum å Græcis tum à Latinis auctoribus de sacris rebus scripta evolvenda diligenter singulis fingula attribuisset, & Ecclesia primitiva veterúmque annalium memoria replicata rerum omnium controversarum veritatem è fontibus ipsis eruisset, quid de his statuendum, fequendum, & omnibus Christianis persuadendum, contráque hæreticos pro Ecclesia defendendum esset summis quibusdam capitibus, quibus eo in consessu omnes subscripserant, comprehendisser, omnia ad Regem retulit, & ut cum iis qui fecum ad Concilium, quod indictum iri brevi videbatur, ituri essent communicarentur persuasit Magni enim ad ineundam, quam jampridem in Ecclesia quærimus, concordiam & ad id cujus postea pænitere non posset semel staduendum referre putabat ut rebus controversis domi diligenter discussis & disceptatis, à certis ejus-. dem nationis hominibus eadem sentientibus in publicum Christianorum omnium velut theatrum prodiretur.

LIII. Earum rerum hodie in Ecclefia controversarum, post varias in omnes partes in illo conventu disputationes, una & certa omnium qui aderant manu subscripta uno & quadraginta capitibus compre-

| 86 VIT.                                    | A PETRI CASTELLANI.                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| hensa sententia eleganter perspicuè & bre- |                                             |
|                                            | literis mandata est. Cujus sum-             |
| ma hæc ca                                  |                                             |
| I.                                         | Quid Ecclesia.                              |
| II.                                        | Quæ nunc vera Ecclesia.                     |
|                                            |                                             |
| III.                                       | Eadem de re catholica sententia.            |
| IV.                                        | Veræ Ecclesiæ potestas.                     |
| V.                                         | De ministrorum potestate.                   |
| VI.                                        | De antiquorum auctoritate & Conciliorum.    |
| VII.                                       | De culpa originali.                         |
| VIII.                                      | De peccato originis catholica sen-          |
|                                            | tentia.                                     |
| IX.                                        | De justificatione.                          |
| X.                                         | De justificatione catholica sen-            |
|                                            | tentia.                                     |
| XI.                                        | De justificatione in baptismo.              |
| XII.                                       | De intelligentia fidei apud Pau-<br>lum.    |
| XIII.                                      | Ordo præparationis ad justifica-<br>tionem. |
| XIV.                                       | Quantum sit fidendum inhærenti<br>justitiæ. |
| XV.                                        | Iustificatione possit esse absque           |
|                                            | præparatione.                               |
| XVI.                                       | Quando quis debeat se credere               |
|                                            | justificatum.                               |
| XVII.                                      | De operibus caritatis.                      |
| XVIII.                                     | Ea de re catholica sententia.               |
| VIV                                        | De Commente Latifaire                       |

VITA PETRI CASTELLANI. De sacramento confirmationis. XX. De sacramento pænitentiæ. XXI. XXII. Confessionis emolumenta. XXIII. De satisfactionis fructu. XXIV. De purqatorio. XXV. De jejuniis. XXVI. De sacramento eucharistia. XXVII. De communicatione utriusque

Beciei. XXVIII. De privata Missa.

XXIX. Que in Missa privata aguntur. XXX. Fructus Missa ad quos pertineat.

XXXI. De veneratione sanctorum.

XXXII. De invocatione sanctorum.

XXXIII. De reliquiis sanctorum.

XXXIV. De imaginibus.

XXXV. De sacramento ordinis. XXXVI. De cœlibatu sacerdotum.

XXXVII. De primario Petri & successorum loco.

XXXVIII. De indulgentiis.

XXXIX. De sacramento matrimonij.

XL. De extremæ unctionis sacramento.

XLI. Conclusio totius disputationis.

LIV. Quod cum fummus Pontifex parum approbaret, ut qui sedi apostolicæ & Concilio universali ejusmodi congressibus præjudicari arbitraretur, eáque de re cum Rege expostulasset, Pontifici regio nomine gravi oratione & luculenta respon-

F iiij

88 VITA PETRI CASTELLANI. dit, probavítque non modò id publicæ att, probavique non moto in publica:
Ecclefiæ & Concilij dignitati non obfuturumesse, verùm etiam ad controversiam
tantam támque longè & latè nimis odiosè
grassatam aliquo sine circumscribendam
aut decidendam prorsàs necessarium. Quid
enim boni ab eo hominum è diversis gentibus conventu sperandum esser qui & de rebus de quibus ageretur parum inter se fortasse convenirent & velut tyrones inexercitati in arenam cum iis hominibus descenderent qui jam tot annos continuos veterani in eam causam incumberent, & quod femel fibi perfuafiffent, ut claudus pilam, velut mordicus semper retenturi esfent. Huc addebat quòd quamquam non omnia à doctrina defendendæ Ecclesiæ præsidia petenda essent, sed à præpotenti Deo & ejus sancto Spiritu, à quo in evan-gelio monemur ne solliciti simus quid Re-gibus & præsidibus respondeamus cum ante corum tribunal sistemur, cam tamen

esse nostra vita socitatem, eam bonorum morum & veteris disciplina dissolutionem, ut nisi antequam in publica disputationis

folum & pulverem prodiremus, non minùs de repurgandis inquinatæ vitæ fordibus quàm de doctrinæ præsidiis accersendis inter nos consilium iniremus, frustra di-

vini numinis auxilium expectaremus,

VITA PETRI CASTELLANI. 8

LV. Pari & prudentia & eloquentia primum Pontifici & postez ejus nomine in postremo Concilio Tridenti indicto præsidentibus pro Rege & Clero Francico magna cum libertate respondit, redditis causis cur ad illud factiosorum quorundam conspiratione non legitimè nec in Spiritu fancto convocatum Franciæ Episcopi non mitterentur, cur etiam per eoldem, priulquam eò accederent, per fingulas diocceles diligenti inquisitione sex mensium spatio facta, quæ in Ecclesia Gallica animadversione & correctione digna essent Rex cog. noscenda & ad nationis Francicæ conventum, priusquam ad universalem omnium Christianorum accederetur, referenda es. se statueret. Quod cum acerbius & superbiùs quam Dei Vicario dignum effet acculasse Pontifex & de Episcopis non sa-tissummum in terris Dei Vicarium agnos. centibus & reverentibus conquestus esse videretur, ea dicendi vi & libertate illie respondit uti postea moderatiorem se aliquanto & humaniorem exhiberet. Cujus responsionis præcipua hæc capita fuerunt, magis illum ignorare quo loco Episcopos habere deberet quam hos quantum illi deferri & tribui oporteret.Romanum enim Pontificem Episcoporum principem ita se debere profiteri ut non ordine, sed juris-

90 VITA PETRI CASTELLANI. dictione, eáque quæ fori, ut loquuntur, ex-terni sit, superiorem eis intelligeret. Apo-stolis enim, in quorum locum Episcopi successissent, ex æquo dictum esse à Christo: Accipite Spiritum sanctum. Quorum remiseritis peccata, remittentur eis; & quorum retinueritis, retenta erant. Item alibi: Ite, evangelium docete omnem creaturam. & dedit eis potestatem spirituum immundorum, ut eos ejicerent, & morbos eorum curarent. Et quamvis Petri principatus in evangelio non obscurè significatus videatur, his præsertim quæ scripta sunt Matthæi XVI. Tibi dabo claves regni celorum &c. & Ioannis x x 1. Pasce oves meas, Petrum tamen inter ceteros nec interpellandi muneris commissi nec impediendi aut jus ullum habuisse aut exercuisfe videri, quin etiam ita se principem ges-sisse Ecclesiæ ut inter ceteros in Ecclesiæ Concilio nihil folus aut præter ceteros de-finiret, expostulanti etiam Ecclésiæ de Cornelio comitibúsque baptizatis responderet, atque ab Apostolo Paulo increpari, coargui, & jus idem vendicari pateretur. Ergo Romani Pontifices, Petri fuccessores, quibus etiam Episcopi ad majus unitæ Ecclesiæ robur dignitatémque & concordiam, Christi, qui ovilis Christiani pastor unicus & summus est, typo, principatum lubenter detulerunt, ceterorum

VITA PETRI CASTELLANI. Episcoporum munera, dignitatem, auctoritatémque administrationis non impedire aut infirmare debere, verum ita se Ecclesiæ principes arbitrari ut legem Dei & verbum Domini nostri Iesu Christi,cum quo etiam universæ Ecclesiæ legitimíque Concilij summum religionis & fidei & morum judicium esse debet, supra se esse cognoscant. Nam si verissime à summis philofophis dictum est de legibus humanis sua sponte interituris, magistratum ceteris, leges etiam magistratibus imperare debere, quid de his censendum esse quæ à Deo hominibus traditæ effent & ea conditione acceptæ ut cum cœlum & terra elementáque omnia interitura essent, hæ tamen futuræ essent sempiternæ? Itaque supra le-gitimum Concilium & justissimum con-ventum, cui se Dominus noster Iesus Christus pollicitus esset adfuturum, non modò Pontificem Romanum, sed ne angelos quidem esse judicari. A quo Concilio quicquid uspiam hæreret in Ecclesia vitij emendari, corrigi, castigari, corripi necessarium esset, necnon singulis quibusque partibus & simul universo Ecclesiæ cor-pori prospici deberer, neque quæ in illo cœtu decreta essent ulla ratione solvere licere summo Pontifici, nisi de Concilij, id est, ipsius Ecclesiæ sententia. Insolenter

92 VITA PETRI CASTELLANI.
ergo admodum & ignoranter fummum
Pontificem facere, qui hos officio suo legitimè fungentes accusaret; indignè verò,
ne dicam impiè, qui omni sublato delectu
& discrimine indoctos, sceleratos, nec prorsus idoneos, legibus folveret, contra facrofancta Conciliorum decreta facris initiaret, Ecclesiis præsiceret, invitisque iisdem obtruderet, & veterem Ecclesiæ disciplinam labefactaret. Petrum ejúsque fuccessores sic à Christo principatum in Ecclesia accepisse ut reliquis Episcopis sol-licitudinis & laboris sibi attributi partem obeundarn relinquerent, quibus omnibus ita ea divina potestas non in eversionem, sed in adificationem, concessa esset ut quemadmodum omnes qui ea abuterentur fummus ipse Pontifex censuræ spiritalis imperio facris arcere & diris devovere posfet, ita ab iis Concilio legitimo, cui subeffet, coactis, si in Christi sponsa Ecclesia ipse præpostere versaretur, & hæreseon fœdorúmque abuluum prodigiis tanquam incestis & adulteriis eam contaminaret, coargui, castigari, sua etiam de sede dejici, & pontificatus honore abdicari posser & deberet. Que capitis ad cor, jecur, & reliqua vitalia humani corporis membra proportio esser, eandem suam ad Episcopos omnes esse cognosceret; à capite sen-

VITA PETRI CASTELLANI. tiendi, movendi, fapiendíque initium & principatum esse; à corde verò vitalem vim, ut à jecore nutriendi, existere, ab iis & aliis partibus capiti regeri & refundi, fine quo confiftere & principem dignitatem obtinere non possit. Idem dese summus Pontifex nis intelligeret, exitiossum & perniciosum ejus pontificatum Ecclesiæ fore. Privatas autem doctorum & piorum hominum coitiones in singulis nationibus & diligentes de vita & moribus & doctrina populi fibi commissi per singulas dicece. ses cognitiones inquisitionésque anteConcilij universalis, ad quod omnia referri oporteret, celebrationem non folum ex-petendas, verum etiam, ut maturo judicio depravata corrigi & emendari possent, ut necessarias flagitandas esse. Non esse porrò alienum & abhorrens ab officio & veteri more Regum, quorum est Ecclesiæ majestatem fanctitatémque tueri, ubi cesfantes & inofficios Pontifices Episcopósque vident, illos sui officij commonere, & ad Ecclesiæ labefactæ instaurationem hor. tariatque etiam renitentes & officium detrectantes cogere.

LVI. Quam dicendi gravitatem & libertatem tantum abest ut assentandi & ad gratiam loquendi studio usurparet ut eadem, ubi res postulabat, erga Regem ip-

94 VITA PETRI CASTELLANI. fum non minus uteretur. Nam cum ei ejus legationis Principi destinato quam ad Concilium quod futurum credebatur Rex Franciscus mittere statuerat, ipse sua jura, privilegia, Regúmque Franciæ præ-rogativas in Ecclessis, quas sartas techas fibi servari cupiebat, commendaret, inge-nuè respondit suam se vitam & fortunas & omnia quæ Regi accepta ferret libenter cessurum & resignaturum esse, animi au-tem sui examen & conscientiæ intimæ judicium ultimámque in constituenda reli-gione sententiam Deo & ejus Spiritui san-cto servaturum. Quod responsum etsi præ-ter spem accidit Regi, tam æquo tamen animo homo sapiens & æquus tulit ut pro-lixè dilaudarit & ad constantiam in sancta fententia retinendam hortatus sit. Memini itidem cum ante annos septem, urgentibus à Cæsare & Britanniæ Rege bellis, tibus à Cælare & Dritannæ Rege Deins, exhausto ærario, novarum rerum & Regi placendi cupidi quidam ei auctores effent utils omnibus qui in suo regno certam pecuniam sibi pensitarent, à Pontifice jejunij quadragenarij tempore potestatem vescendi carnibus impetraret, iis omnibus animo præsenti tanquam parum consentanea locutis restitisse, & præterquam quod palis vesterie disciplina mutatio, poquina talis veteris disciplinæ mutatio pecuniæ causa suscepta sordida videretur, Regidia

VITA PETRI CASTELLANI. 95 xisse frustra id à Pontifice contendi, per quem sine Concilio ejus decreti auctore

relaxari & concedi non posset.

LVII. Magna funt quæ adhuc commemoravimus; sed quæ si conferantur cum ultimis officiis quibus in morte Regem Franciscum prosecutus est, levia videri queant. Quem ut ancipiti morbo correptum vidit, de quo non satis prospera medici pronuntiarent, & vis ipsa morbi semper magis atque magis ingravescens promitteret, ad divinam opem misericordiámque implorandamita convertit, ita noctes & dies lectulo ejus affixus facrarum rerum mysteria explicando consolatus est, ut ad obeundum mortis vadimonium, velut ad suave balneum lautúmve convivium, alacrem lætúmque & morbi atrocissimi velut fensu vacuum reddiderit. Quanto verborum torrente & sententiarum gravitate ad pœnitentiam noxiarum in vita contractarum & animi accerfendum medicum, à quo, cum eas ritu Christiano confessus esset, expiaretur, eum incitavit? Qua orationis suavitate simul & ubertate primum. ad salutiferæ eucharistiæ, deinde ad sacræ perunctionis summæ obeunda sacramenta illum veluti divinitus admota face incenfum deduxit? Quanta porrò verborumtum dignitate tum copia Christianæ justi-

VITA PETRI CASTELLANI. ficationis fiduciam in facratisfima Iesu Christi cruce inque sanctissimo ejus pro nobis expiandis & Deo conciliandis in ara crucis effuso sanguine collocandam esse illi persuasit ? Quibus divinæ sapientiæ oraculis veluti satellitibus invictis munitum, & hostibus sidei nostræ impenetrabilem redditum, adeo selicitatis in cœlo piis animis destinatæ cupientem reddidit ut, spretis tanti regni opibus, mortisque terroribus omnibus conculcatis, summis à Deo precibus contenderet fibi ut bona ejus venia ex hac statione, in qua ab ipso locatus esset, decedere, ex hac inquam misera vita ad illam coeleftem labis omnis & terrenæ contagionis expertem emigrare conce-deret. Extant orationes duæ funebres non minus disertæ quam veræ post Regis mortem ab eo pronuntiatæ & editæ; ex quibus quam piè, sanctè, & Christianè ille fuo fato functus fit, quivis cognoscere potest. Quam ultimam Regis in bene motiendo felicitatem, quæ omnibus in exem-plum statui debet, ut primum Dei beneficentia omnium bonorum auctori lubentes tribuimus, ita proximè Castellano monitori Dei certissimo instrumento regiam bonitatem ad falutaria flectere solito acceptam ferre debemus.

LVIII. Mortuum Regem duobus mensibus,

VITA PETRI CASTELLANI. mensibus, donec humaretur, communem patriæ parentem sine simulatione ereptum partite parenteri in initiatione eleptuni professus eluxit. Quo toto tempore appa-ratu regio exequias celebrari, piis preci-bus per religiosos homines ejus animum Deo commendari, eleemosynisque in pau-peres erogandis Deum illi propitium & placatum reddendum curavit. Atque cum permulti veteres Regis clientes, velut instante hyeme hirundines, avolarent, novi Regis gratiam aucuparentur, eos qui erant apud Regem prima auctoritate prehensarent, favorem novis rationibus captarent, ipse quiescere, silentium tenere, neminem ambire, in nullius familiaritatem & gratiam se insinuare, nulla alia re quam parentalibus & justis mortuo persolvendis occupatus esse, in squalore & lucu suneri perpetuò adesse; ubi illi rite parentatum esset, apertè præ se ferre se aula relicta ad ea sacerdoria quæ sibi commissa essentiale ministranda prosecturum. Quod consilium cùm non probarent ejus amici, quòd Margaretam Regis filiam lectiffimam virginem mœrore atque angoribus confedeferi possensi & lachrymis deformatam, deferi possenson putarent, quod Henrico Regi non minus gratum eum quam patri mortuo suisset dicerent, quod nondum satis ampla nec se digna, quæ certò spe-

98 VITA PETRI CASTELLANI. rare debebat, & fibi & amicis consecutus effet, fic iis respondebat, à se parum auxilij ad dolorem aliorum levandum expe-chandum esse qui ipse dolore opprimere-tur; quod tamen posser, tota vita Marga-retæ omnia humanis majora promeritæ per literas; cùm abesset, & coram, si quando in suo episcopatu officio functus illi adesse posset, præstaturum. Regis verò de se judicium & propensam voluntatem non as-pernari, sed ætates & studia disparia cùm essent, admoneri ut cum annis mentem mutaret, maturè receptui caneret, ad gregem sibi commissum evangelij pabulo reficiendum tandem aliquando animum adiceret, se autem plura consecutum esse quam unquam optarit aut sperarit, iis facilè contentum esse quæ jam haberet. amplas opes animi æquitate, non magnitudi-ne earum aut numero, definiendas esse, non defuturum quoque unde amicis & de fe bene meritis de suo consulere posset.

LIX. Itaque ea mente in aulam profectus ut Regis, Reginæ, & Margaretæ sororis regiæ bona cum venia Matisconem ad obeunda digna Pontifice munia se reciperet, hujus lachrymis, Reginæ precibus, & Regisimperio victus se sluctibus aulicis ad tempus, ut aiebat, reforberi passusest. Quod quidem alienumjam ætate & officio

VITA PETRI CASTELLANI. ejus qui Episcopus esset, ut meritò à bonis viris & religionis amantibus improbari potuisset, si voto, ambitione, aut suo judicio commissser, ita quod unus ferè è tanto illustrium hominum numero, quibus Francisci Regis aula florebat, relictus sit qui virtutis doctrinæque singularis nomine eundem dignitatis, auctoritatis, & gratiæ locum apud novum Regem retineret; quem & ejus imperio relinquere, cum maximè cuperet, vetaretur, non ad obscuram ejus gloriam pertinet. Et primum quidem cùm eum Rex Delphino filio primogenito literis instituendo præficere vellet, cùm eam provinciam à fuis rationibus. ut aiebat, valde alienam per amicos enixè deprecatus esset, & Petro Danesio, viro virtute & doctrina eximia prædito, eam mandari curasset, ut quomodo Francisco vivo consuevisset, aulam sequeretur, à Rege jussus est.

LX. 'Accidit postea paucis mensibus ut è vivis excedente antistite Constantiensi, magno Franciæ Eleemosynario, in ejus locum, quo jam olim Rex eum dignissimum pronuntiaverat, ejustem constanti judicio & justi substitueretur; quem cum detrectaret, quod alienum homine literarum studioso, quarum studia deserere nollet, id munus esse distituaret, præclusis omni-

VITA PETRI CASTELLANI. bus excusationibus obire à Rege jussus est. Quem honorem ubi fibi gerendum effe necessarià vidit, sic ad eum pro dignitate gerendum se comparavit ut statim, veluti signo elato, omnes homines ad bene spe-randum excitaverit. In primis ut quæ sui muneris essent cognosceret, archiva & chartophylacia, in quibus acta publica & vetustatis monimenta in Curia Parisiensi adservantur, diligenter excuti curavit. Quibus non contentus, facris ceremoniis præfectos, Curiæ Præfides, regios in eadem procuratores & patronos, tum etiam rationum regiarum auditores & magistros in confilium adhibuit. Ex quibus cum didieisset que sui essent officij, que sibi sacerdotia regio nomine conferenda essent, quarum rerum procuratio ad se pertineret, ea diligentia, fide, continentia, & disciplinæ domesticæ severitate omnia administravit ut qui honosantè eorum negligenria & secordia quibus mandatus esset penè obsolevisser & jacuisser, jam illustris ex-plendescere & suo nitori lucique restitutus effe videretur.

LXI. Est enim is honoris gradus omnium ecclesiasticorum in Gallia facilè princeps; quo qui donatus est, Regi è somno excitato inter primos salutatores adesse solet, se de eo cognoscere quo inVITA PETRI CASTELLANI. 101 loco & tempore rem facram peragi velir. Aulæ totius regiæ unicus Episcopus est. Quocunque in loco per totum regnum Rex versetur, ab eo sacramenta petere solet. Sacello Regis ordinando, cantoribus ejusdem & sacerdotibus omnibus aulam sequentibus præst. Dispensatio regiæ in pauperes benesicentiæ & pauperum omnium curatio ejus unius propria est. Ad ejus etiam curam pertinet per universum regnum iis omnibus pauperum peregrinorum domiciliis quæ tum ptochodochia tum xenodochia appellant, atque etiam iis quæ lepra infectis olim à Regibus attributa sunt, administratores idoneos præsicere, præposteros & inutiles loco movere. Quæ si etiam ab aliis quam Regibus condita primum, in eundem sinem & censu dotata sunt, & præter conditorum & in-VITA PETRI CASTELLANI. 101 dotata sunt, & præter conditorum & inftitutorum mentem contráque æquum & bonum quid in iis geratur, e judem est omnem animadversionem ad se revocare, numerum leproforum aut aliorum miserorum explere, ad referendas rationes omne procuratorum & administratorum genus cogere, corrupte, infideliter, aut socor-diter in suo munere versatos exigere, aliós-que in eorum locum subrogare, omnia quoque sacerdotia que regie potestatis sunt, que plurima sunt, præter episcopa-

Promote Links

102 VITA PETRI CASTELLANI. tus & abbatias, donare & conferre. Ad ejus quoque officium pertinet primo quo-que Regis in oppida ingressi malesicos carceribus inclusos, regia venia eis con-cessa, laxare & liberos impune emittere. Que omnia, cum superioribus tempori-bus ad questum conferri solita essent, aut bus ad queitum conferri folita elient, aut valde segniter administrarentur, ad eam diligentiam severitatemque revocavit ut nullum leprosorum pauperúmque valetudinarium esset, in quod ipse ingressus, quo cibo potúque & quibus horis miseri reficerentur, quibus pharmacis & medicamentis curarentur, non accurate explosive. raret. Ipse ad pharmacorum officinas & cellas vinarias culinásque accedere, non oculis folum, sed palato & lingua singula cujusmodi essent experiri, beneficiarios ipsos & admissos valetudinarios cum magistris & administratoribus committere, quantus esset cujusque loci reditus cognoscere, querimonias, expurgationes, accu-fationesque & defensiones audire, concordiámque inter dissidentes demum aut sarcire, aut per quos pertinaces, odiosos, & intractabiles stare videbat quominus ea sarciretur, relegare & tollere. Eorum locorum qui piis ufibus destinati essent administratorem nullum creare nisi loci uniusçujusque indigenam ibidem larem & fun-

VITA PETRI CASTELLANI. dum nabentem, qui vicinorum bonorum virorum justo testimonio probatus & com-mendatus ad rationes referendas sponsoribus datis se obstringeret, quíque pro administrationis præmio portionem fru-ctuum nullam sibi indipiscens, caritatis Christianæ affectu eò aspiraret. Ita enim staruebar, neminem ibi officio suo functurum, aut qui in loco procul dissito ageret, aut ex ea re lucrum quæreret. A cujus cupiditate ut etiam longiùs administratores abduceret, néve temporis progressu bona intervertere & sibi vendicare possent, non eos in totam vitam, fed in triennium duntaxat, rerum administrationi præficere meditabatur. Cúmque multis in locis patronorum magistrorumque tum incuria tum avaritia ædificia collapía rimis fatif-centia & ruinam minantia, tum etiam poffessionum censuúmve majorem partem in-terversam & jam privati juris multorum factam esse cognosceret, ex edicto regio multa capita ad hanc rem pertinentia complectente cognitores & recuperatores dedit, qui omnia piis locis adempta & privatis attributa vendicarent, & iis locis quibus erant detracta redinsererent, quæve damna administrantium fraude quæque loca sensissent, de eorum, aut, si mortui essent, de heredum bonis æstimarent, &

104 VITA PETRI CASTELIANI. parietinis instaurandis census augendo quod astimatum esse attribuerent. Et quoniam à primis plerisque corum piorum locorum conditoribus certa clausula expressum & cautum erat ut certis è locis aut lepra infecti valetudinarij aut alioqui pauperes peregrini ad eorum bona perfruenda vocarentur, qua ratione fiebat ut multa propter majorem aëris falubritatem aut regionis fertilitatem miseris vacua essent, alia non pauca aëre caliginoso & corrupto solique sterilitate aliter affecta inopes quibus redundarent alere & fustentare non possent, hanc certam circumpscriptionem eodem edicto regio antiquari atque abrogari curavit; perfectique ut si intra eos limites, quibus quæque loca à primis conditoribus erant circumscripta, non reperirentur, horum subsidiorum egentes & berrientur, norum iubidiorum egentes ex leprofi è locis vicinioribus accerferentur & numerum cuique loco pro cenfuum mo-do confitutum, donec è locis definitis alij offerrentur, explerent. Quod fi ne hac quidem ratione numerus expleretur, non quidem ut proventus ad administratores pervenirent, fed & vicariorum suorum, quos ubivis locorum creaverat, judicio atque arbitratu in alios usus pios erogaren-tur. Atque etiam quod eadem vel admini-stratorum vel patronorum rapacitate &

VITA PETRI CASTELLANI. 105 negligentia censibus ferè omnibus imminutis, interceptis, & aversis per singulos pagos usu venerat ut singuli suis leprosis tuguriolum temporarium extruerent, quod una cum mortuo concremarent, permissa interim hac labe pollutis ostiatim emendicandi potestate, ea consuetudine abrogata, quod & idem edictum complectebatur, perfecit ut magno aliorum bono, quos contagione corrumpebant, & supervacaneo sumptu gravabant, intra publicas ades, quas valetudinariorum administratores refecissent, retraherentur, & prohibita ostiatim mendicandi effreni licentia, eorum reditibus alerentur.

L XII. Regia autem omnia beneficia & facerdotia possessione su ministros nullum omnino perveniret. Quæ si liberæ conditionis jurisque essent, si is duntaxat qui regiis sacris erant addicti, sin autem referendis rationibus obnoxia, & pauperum usibus attributa, nemini in gratiam cujusquam, quantumvis à potentibus & principibus commendato, sed iis duntaxat quos delineavimus, conferebat. Ita velut Vlysses quidam Homericus adversus gratiam atque omnemalium animi affectum aures obturaverat. Quo brevi factum est ut cum permulti sua vulnera tangi & plagas cica-

trice obductas refricari atque gratiæ & flagitationibus omnia apud eum fepta animadverterent, invidia atque odio stimulante ei apertè obtrectatores, clam inimici existerent. De quo cum à me frequenter admoneretur, eam esse naturam virtutis & officij dicebat ut in disciplinæ veterislabefactatione magna, principio præclara facta ingrata & odiosa essent, fore aliquando, rebus in meliorem aliquem gradum re-positis, ut ab hominibus probarentur & fublata è medio requirerentur. Ceterùm Deo & animi recti conscientia fretos non ex hominum sua commoda sectantium opinione pendere, nec admodum obtre-&ationes atque invidiam curare oportere. Quò eriam si respiciendum esset, scire se Regi, cujus unius judicium & voluntatem, ut Platonis Antimachus, multis millibus aliorum anteferret, pro insta illi virtutis admiratione & amore quod instituebat esse & semper fore gratissimum.

LXIII. In exercendo autem suo mu-

LXIII. In exercendo autem suo munere sic ad imitationem sui familiares suos, vicarios, seribas, & clientes, quorum opera utebatur, converterat, atque ad eam liberalitatem abstinentiámque deduxerat, ut ne pro conficiendis quidem rei cujusquam, quantum vis magna, literis ullum nummum acciperent, procurationes,

VITA PETRI CASTELLANI. 107 administrationes, facinorum venias, visiadminitrationes, racinorum venias, vintationes, inquisitiones, ordinationes, inquisitiones, ordinationes, judicia, omnésque jurisdictionis partes, atque alia omnia quæ ad hoc sanctum religiossumque munus pertinent gratis frequenter etiam magno suo sumpas & damno obirent, exequerentur, & peragerent. Pecuniam regiam pauperibus destinatam, non, ut antea, vatis mendicis & erronibus cui rassum podo, ma bus, qui passim, obsidentium modo, maxima turba magnorum Eleemofynariorum ædibus circumfundi solebant, minutim distribuebat, verum iis qui pudore mendi-citatem refugientes, rerum omnium penu-ria laborantes, aut adversa valetudine præpediti domi additi latebant; idque solum iis in locis in quibus Rex tum temporis diversabatur. Itaque advocatis loci curionibus, sacerdotibus, magistratibúsque, de iis cognoscebat in quos præcipue bene col-locare beneficium posset. Sic statuebat, nihil reipublicæ esse magis pestiferum atque exitiosum quam eos publice mendicantes ferre qui sani & valentes, cum opus saciendo suis civibus usui esse possent, otio primum & ignavia delectati, mendicitatis prætextu paulò post furarentur, latrocinarentur, rebus venereis animos exple-rent, & demum in omne flagitiorum libidinfimque genus sese ingurgitarent, exem-

VITA PETRI CASTELLANI. plóque pravo disciplinam aliorum bene constitutam majorúmque instituta dissolverent & labefactarent. Itaque hos, ubi oblati effent, aversari, propellere, issque carcerem comminari, & apertè profiteri se ne toncium quidem daturum esse. Contra verò ubi cognovisset (sed gravioribus testimoniis, nam nemo magis un-quam hominum hac in re insidias timuit) in quos regia hæc pietatis plena liberalitas exerceri posset, non regiam pecuniam, sed & suam, ita profundebat ut unde familia aleretur statim ab amicis mutuò corrogandum esset. Itaque, ut jam diximus, hæc caritatis Christianæ subsidia in pauperes verecundos honesti studiosos ægrè se suámque familiam alentes, mendicitatis tamen hujus expertes, scepissime etiam in pauperes utriusque sexus in monasteriis religionum professos, nonnunquam etiam virgines nubiles dote cassas, ut nuptum honestè elocarentur, interdum in captivos quinec carcerum custodibus nec creditoribus folvendo effent liberandos, conferebat. Qui omnes, sed omnium maxime postremæ huic miseræ servituti addicti & mancipati, cum longa carceris illuvie fordibusque sœdati spe omni destituti, in lu-cu & lamentis jacerent, facilè humanita-tis sensu præditos ad sui commiserationem

VITA, PETRI CASTELLANI. 109 commovebant. Quam ad rem cum ordinaria Regis pecunia satis non esset, extra ordinem ordinaria majorem à Rege fre-quenter impetrabat. Que etiam cum la-xandis omnium vinculis non sufficeret, d proceribus aulæ Cardinalibusque & Episcopis aulam sequentibus viritim conficiebat. Qua ratione memini, quo tempore regia pompa & triumpho Rex Henricus Lutetiam ingressus est, in ejusmodi pios usus ultra octingentos aureos bidui spatio coegisse, eáque pecunia captivos omnes suam pauperiem sine dolo malo testificatos, carcerum custodibus creditoribusque vocatis, pecuniæ portione accepta, parte remissa, aut in aliud tempus ejus quod supereffet folutione rejectà, acquiescentibus, liberos emilisse. Quæ cum non minus diligenter quam piè & sancte admini-straret, tum verò ea pietate & religione facra templa aliáque loca religioni pauperibusque & adversa valetudine laboranti. bus recipiendis dicara obibat, ita in his degentes ad castitatem, modestiam, paupertatémque, & duros fortunæ finistræ casus fortiter perferendos adhortabatur, ita gaudiis in cœlo perfruendis solabatur, ita pœnis & præsentibus & futuris sceleratos apud inferos manentibus deterrebat, ea liberalitate & regia & sua eos prosequebatur, & fanctos eorum conatus se promoturum promittebat, ita Opt. Maximíque Dei promiss certissimis confirmabat, ut cum omnibus lachrymas ubentim expressifiet, omnes optima spe præditos ad omnium laborum perpessionem religions squal magna alacritate obeunda instammatos dimitteret.

LXIV. Vix verbis exprimi potest quantis fudoribus & molestiis operam dederit ut mulieres, quæ Lutetiæ corpore vulgato quæstum meretricium fecissent, ex vitæ contaminatæ pænitentia ad castitatem, bonam frugem, & religiosam vi-tam in monasterio prositendam conversa, verè id quod profiterentur præstarent.
Nam cum iis reditibus qui ad usus vitæ necessarios requiruntur destitutæ vicæim & ostiatim mendicare cogerentur, & ejus rei occasione sui copiam magno cum probro facere vulgo dicerentur, re priùs diligenter multumque cum prudentibus bonífque viris communicata, illis demum multis rationibus, quamquam ægrè, perfuasit ne monasterium semel ingressa, cum hac ignominiosa boni nominis & famæ jactura per urbem in posterum divagarentur. In primis ex Regisærario ingentem pecuniæ fummam,quaæs omne alienum quod con-traxerant dissolveretur, impetravit. Dein-

VITA PETRI CASTELLANI. III de in futurum iis hac ratione consuluit, ut lanificio, texendísque & acu pingendis aulæis, ceterísque ejus generis muliebri-bus operibus conficiendis, sumptus partem aliquam conficerent; reliqua justo earum numero sustentando necessaria ut aliunde partim ex regiis opibus, partim ex piorum locorum, quæ valde opulenta, pauperibus tamen vacua, censu majore quam necesse esset redundarent, pro facultatum portione iis attribuerentur. Quod donec constitutum esset, & per Pontificem Romanum Regémque confirmatum, pecunia oftiatim & per fingula templa ab iis ipfis colligi confueta per matronas fanctas & fideles caritatis & pietatis igne fuccensas cogeretur, & earum monasterio importaretur. Id quia nec tantæ multitudini satis futurum videbatur, ex ea pecunia quæ reis damnatis & multatis aut alio caducario jure Regis fisco infertur, reliqua necessaria supplerentur. Quod opus pium san-chimque certis hominibus tum Regis siscum exhauriri profusis largitionibus im-probe querentibus, tum ceterorum loco-rum census contra primorum institutorum mentem aliò transferendos non esse dictitantibus, scepius interpellatum morte præventus inchoatum impersectúmque re-liquit. Dum tamen vixit, quoad potuit,

ut in instituto semel suscepto castè continentérque intra sua septa vivendi constanter perseverarent, magna semper eas liberalitate, tum regia, tum sua, ita prosecutus est ut rebus ad vitam tuendam necessariis non destituerentur.

LXV. Eodem quoque caritatis affectu coecorum trecentorum, quorum collegium divus Ludovicus Rex, post eam cladem quam in Africa trecentis equitibus coecatis acceperat, Lutetiæ Parisiorum instituit inopiam identidem sublevabat: quos etiam pauperes admodum, & multis miseriis pressos, & ex eadem mendicitate per regnum universum vitæ subsidia quærere majore ex parte coactos, si diutiùs ei vivere contigisset, beneficentia regia aliquando dotare & justis reditibus locupletare meditabatur.

LXVI. Vehementer quoque probabat & magna liberalitate profequebatur ea puerorum utriusque sexus collegia quæ à civibus hujus urbis paucos ante annos magno reipublicæ bono instituta sunt; in quibus pecunia à privatis in commune collata pueri inopes, parentibus orbi, literas primum & prima religionis elementa, hinc varia pro cujusque ingenio opisticia vitæ humanæ excolendæ necessaria magistris ibidem sumptu publico condu-

VITA PETRI CASTELLANI. 113 clis docti, operi faciendo ad adolescentiam usque aluntur. Quo tempore illinc velut è feraci quodam reipublica seminario in mercatorum aliorúmque opificum ædes, qui eoruminopiam ante suis opibus sublevarant, & velut pretium hujus institutionis persolverant, transferuntur.

LXVII. In peregrinos etiam varios huc è longè dissitis orbis regionibus profectos, ut Græcos, Asiaticos, Maurósque, & Æthiopes Christi persuasionem retinentes, ad suos, qui captivi à Turcis detinebantur, redimendos Christianorum opem implorantes, valde hospitalis & beneficus erat; præcipuè si suam calamitatem Patriarcharum suorum literis Romani Pontificis diplomate comprobatis testificarentur. Nec minore caritatis affectuin eos propendebat qui facra loca & præcipuè sanctissimum servatoris nostri sepulchrum religionis ergò adibant, vel ad alendos ab injuriísque Turcarum vendicandos monachos qui ibidem certi tributi pensitatione excubant & religiosè sacris operantur. Quibus omnibus, memor, credo, molestæ & præplexæ olim peregrinationis suæ, à Rege ingentem frequenter pecuniæ summam extra ordinem, frementibus quæstoribus, conficiebat. Quòd si sacræ antiquitatis signum aut monumen-



114 VITA PETRI CASTELLANI. tum, quod nobisullum vetultum religio-nis mysterium repræsentaret, à Turcarum sævitia velut è luporum faucibus ereptum huc adserretur, venerabundus osculaba-tur, adorabat, & ad illud emendum sumtur, adorabat, & ad iliud emendum iumma quantumvis magna Regem impellebat. Tribus antequam moreretur mensibus, pro virginis matris imaguncula ligneisemblematis è sacra cruce in qua Servator noster pependit exectis distincta, Constantini tempore contra hæreticos imaginum oppugnatores ita artisficios è depica ut loqui & spirare eminus aspicienti. picta ut loqui & spirare eminus aspicienti-bus crederetur, eam rem promovente il-lustrissimo Cardinale Lotharingo, aureos mille Graco mercatori, qui eam attule-rat, numerari de regia pecunia curavit. Nam quamvis non in simulachris rebús-que externis, sed in uno Christi sanguinis essus mysterio, spem siduciámque nostrae salutis collocandam esse censeret, externa tamen omnia alicujus sacri mysterij verita-tem nobis adumbrantia religiosè olim consecrata magna cum veneratione à nobis retinenda & contrectanda esse judicabat. Turcas vel Regidonatos, vel ab iis à quibus capti fuerant fuga elapsos, donec docendo hortandóque fidei Christianæ elementis imbuisset & sacramentis initiasser, nunquam quiescebat; Christianismum VITA PETRI CASTELLANI. 115
professo annuo Regis stipendio profequendos aut honoribus ornandos procurabat. In castris sauciatos & vulneratos, aliósque fame, frigore, inedia, alióve morbi genere fractos debilitatósque ea sedulitate adibat, verbis solabatur, potu cibóque reficiebat, medicamentis curabat, opera, industria, oratione, pecunia se totum in eos esfundebat, ut omnes tanquam sydus salutare eum adorarent, & Regi ipsíque ejus administro immortales gratias agentes, intrepidi nullum non discriminis genus adirent, ipse verò Rex, Principésque, & Duces tantam in eo caritatem liberalitatemque stupentes admirarentur.

LXVIII. Quoties Lutetiam veniebat, promiscuam mendicorum ubique hominibus occurrentium colluvionem, in valetudinariis publicis præposteram ægrotorum tractationem, in aliis pauperum peregrinorúmque domiciliis socordiam sordésque conspicatus, vehementer accusabat eos quibus horum omnium procuratio mandata esset, neque audiendos esse putabat qui in populosa civitate tot undique consluentibus calamitosis provideri non posse dictiarent. Vehementer quoque improbabat quòd eleemosynæ naturam pervertentes, ex edicto regio in sin-

gula capita certam pecuniam in pauperum ufum perfolvendam imperarent, & quafi vectigal & tributum regium effet, pignoribus ablatis, ad perfolvenda imperata cogerent. Abundè enim confultum iri pauperibus dicebat fi certi homines non minore gravitate & conftantia quam fide & conftantia quam fide & conftantia magifratuum poreffate pradici prudentia magistratuum potestate præditi deligerentur, qui mendicos ex professo mendicam vitam instituentes & hinc malorum omne genus invehentes ejicerent. pervicaces, nec dicto audientes, virgis cæpervicaces, nec dicto audientes, virgis cæfos carcere plecterent, issque in aliorum
exemplum graviora comminarentur, reliquos verò valentes & vigentes resides &
otios esse es es vigentes resides &
otios esse non paterentur, ad opera publica facienda, quæ sumptu publico excitarent, si deessent privata, cogerent, operi
faciundo ineptos nec idoneos, ut ægrotos,
mutilos, decrepitos, nutrirent, pluribus
ilberis gravaros quèm quos labore quotiliberis gravatos quàm quos labore quoti-diano alere possent aliquo supplemento adjuvarent, peregrinos, nisi qui pauperes essent, & propter certum negotium aut religionis ergo domo abessent, non ultra tempus illis è rei ipfius necessitate defini-tum in sua civitate versari paterentur; pe-cuniam verò horum usibus dispensandam hoc modo colligerent, singulas omnium ordinum familias tertio quoque mense adi-

VITA PETRI CASTELLANI. rent, quantum in trimestre in pauperum sustentationem & caritatis officia elargiri vellent sciscitarentur, & in publicum com-mentarium referrent; exacto trimestri, eodem reverterentur, rogarentque num fortunis auctis deterioribusve factis addere quid primæ fummæ aut de eadem aliquid detrahere vellent. Ita confecta cujufque trimestris initio ratione summa, viderent quantus numerus pauperum & quantum in fingulos distribuendum esser. Ita futurum dicebat ut homines, qui commiseratione Christiana ad hoc munus caritatis invitandi non civili exactione cogendi funt, cum vagis istis erronibus pauperta-tis specie pestem frequenter & vitiorum omne genus importantibus sublatis, quam probè veris pauperibus consultum esset, viderent, sinus omnes liberalitatis laxarent, & suas opes certatim juvandis pau-peribus profunderent. Huc addebat, ut quæ pauperum peregrinorúmque receptacula hac ratione vacua manerent, meliorem suorum redituum partem publico huic pauperum ærario inferre cogerentur. Cur enim que dispensanda pauperibus olim à viris piis legata sunt Episcopi, Canonici, cetersque locorum patroni aut interverte-rent, aut suis mulionibus, cocssque, & lenonibus fruenda conferrent? Accusabat

frequenter & conqueri satis non poterat quod in iis valetudinariis alisssque domici-liis pauperum peregrinorum leprosorum-que alimentis atque ægrotorum curationi destinatis proventuum bona pars in sacrificos magno numero precibus canonicis decantandis operantes profunderentur. Quorfum enim, religionis obtenta specie, hac inducta Deo preces decantandi pauperibusque succurrendi confusione mise-rorum conditio deterior redderetur? Accusabat & hoc quoque graviter, quòd in is valetudinariis eodem temporis articulo omnibus veluti sanis & valentibus cibus idem insuavis ferè & concoctu difficilis fine ullo delectu & discrimine omnibus ministraretur. Cur enim de vita periclitanti non lautius aliquid & feorfum, & tempore quo deferbuisse vis morbi videretur, à peritis hospitalibusque exhibeatur? Quòd si quibus pauperum ægrotorúmque administratio commissa est hanc curam provisionémque adhiberent, futurum esse ut omnes homines & in vita Deum demereri cupientes, & condendo testamento de emigrando ex hac vita cogitantes, quæ olim cœnobiis in quibus homines votis religiosis se consecrarent attribuebant, ea omnia ad hanc pauperum, peregrinorum, leprosorum, ægrotorumque cura-

tionem & alimenta converterent.

LXIX. In reformando Pontifarenfi valetudinario, quod à divo Ludovico Rege conditum & non exiguis reditibus do-tatum esse constat, suz continentiz & gravitatis præcipuum specimen dedit. Quod cum nobilis seminæ administratricis duorum monasteriorum antistitis negligentia à veteris disciplinæ severitate multùm recessisse compertum esset, & à Rege, ad quem querimoniæ deferebantur, ei emendando & instaurando operam dare juberetur, ab iis verò qui plurimum apud Regem & gratia & auctoritate valebant rogaretur ut veteri antistite abdicata, aliam, quam proponebant, in ejus locum subrogaret, eam sententiam tulit quæ vero consentanea, omni odio & gratia vacua, omnibus qui deinceps rem ejusmodi suscepturi sunt ad imitandum proponi debet. Antistitem veterem, à qua petulantia muliebri impotenter appetitus erat, à Francisco Regeinstitutam, ne & odio suo indulgere & Principum aulæ gratiam fequi videretur, non abdicavit; fed repressa vitæ ipfius & vestalium altari & ægrotis ministrantium effreni licentia in biennium, intra quod administrationis suæ rationes referret, omni reditu fructúque loci privavit. Quo exacto, rationibus relatis,

in ipfo cœnobio communi cum reliquis virginibus victu & tecto uteretur, neve eas ædes quas excipiendis amicis & hospitibus ex aula, cùm apud divi Germani fanum esset, eò convolantibus extra virginum septa ædificaverat, frequentaret, neve fructuum proventuumque domus administrationem exerceret, sed moribus duntaxat & disciplinæ vestalium ægrotisque alendis & curandis præesse jussit. His addidit ut expensi & accepti rationes à dispensatore domus tractarentur; à quo coram psoellee-mosynario, Vicariis ejus, & gravibus tri-bus civibus curationi domus ab ipso præfectis referrentur. Quain domo ordinanda & instauranda cum maximo suo sumptu menses duos consumpsisset, & de suo etiam in eos quos ad eam rem plurimos advocaverat inque pauperum usus largiter ex-pendisset, de proventibus tamen domus rum eleemo(ynarum attigit, neque ex tot tantísque impendiis vel tantislum regia-rum eleemo(ynarum rationibus intulit.

LXX. Quo tempore cùm primæ nobilium classis vir Rupipotius equitum magistri frater antistitem uxoris suæ, ut aiebat, propinquam desensurus eò venisser, & asperè Castellanum nimiæ severitatis accufaret, cumque in aliis vindicare quod in se admitteret criminaretur, cum sacerdo-

VITA PETRI CASTELLANI. tià & ipse minimum quatuor teneret, quæ, si recte & ex officio ecclesiastico vivere vellet, uno excepto, quod præsens àdministraret, omnia dimitteret, postquamsatis diù vociferantem in hunc modum tulisset, ea gravitate & facundia de suo officio & discrimine sacerdotiorum & valetudinariorum reliquorúmque id genus piæ largitioni destinatorum locorum disseruit ut instinctu quodam divino verba fundere credi posset. Et primò se non ignorare neque inficiari quin magis cum pietate conjunctum & è dignitate Christianæ religionis futurum sit, si per se, non per Vicarios, Episcopi, Curiones, & reliqui sacrifici sua munera singula impleant. quod tamen hoc tempore fieret, ut soluti legibus aliqui plura sacerdotia possiderent, à Pontifice Romano clavium potestatem ab Apostolis per manus traditam habente certis de causis legitime & citra impietatem concedi posse arbitrari. Quòd si per Vicarios non satis idoneos ea administrarent, aut fru-Aus ex iis perceptos in alios usus quam qui à Deo præscripti sunt converterent, & Romani Pontificis indulgentia atque Ecclesiæ auctoritate ad suas libidines abuterentur, malæ administrationis aliquando Deo rationem reddituros & gravissimas pœnas daturos. Ceterum donec per Con-

VITA PETRI CASTELLANI. cilium aut aliam Ecclesiæ auctoritatem in eo Romani Pontificis potestas esset abrogata, ad nullumalium quam Ecclesiæ tri-bunal negligentes & inofficiosos sisti, neque è pluribus ullum aliquod iis adimi posse, si aut per se aut per alios munere aliquo, cujus probabilis ratio reddi posset, fungerentur. Quod si flagitiosè Ecclesiarum cenfus & in alios quam pietatis usus profunderent, soli eos Deo pecçare, neque ut hominibus rationes accepti aut expensi referant astringi. Et quamvis hominum ecclesiasticorum sit bonam suorum fructuum partem in pauperes largiri, non tamen si in eo illiberalitatis convincantur, ad censuum nequiter expensorum restitutionem ab ullo mortalium cogi posse, quando primorum institutorum mens & voluntas hac fuerit ut quibus hæc administranda mandarentur, decantandis Deo precibus & populo religionem docendo vacarent, arbitrariámque & liberam redituum administrationem haberent. Valetudinariorum autem & quæ tum ptochodochia tum xenodochia appellant longè aliam esse conditionem; ea miserorum & corpore malè affectorum ulibus elle attributa; quorum census qui aliò converterent, veluti furti convictos ad restitutionem bonorum interversorum cogi & omni administratione ab-

VITA PETRI CASTELLANI. dicari debere. Liberas esse & perpetuas sa-cerdotiorum administrationes, horum temporarias, & referendis rationibus obnoxías, ex quorum fructibus nihil ad ipíos administratores redeat. Se quidem vehementer optare ut hæc levissima indoctis & inertibus plura facerdotia mandandi ratio, & per indignos Vicarios eadem administrandi intolerabilis abusus, aliquando corrigatur. Quod ubi Dei miseratione contigerit, se libentem & ex animo inter primos dicto audientem futurum, interim quod sui muneris esset, qui per universam Galliam vicaria Regis potestate leprosorum, pauperum, miserorumque domicilia & valetudinaria omnia ab omni hominum injuria vindicare, omni rejecta intercessione, deberet & posset, ea se adjutore Deo non segniter procuraturum & asserturum. Quæ cum in hunc modum, multis astantibus, disseruisset, qui eò iracundus admodum, voce minaci, vultúque truculento Rupipotius accesserat, tam æquus, lenis, & placatus discessir ut Castellano, à quo multò eruditior recederet, gratias immortales ageret, & quod inepte & barbarè quæ ignorarer, ab uxore incitatus affinitatis studio, ipsum opamum & doctifsimum hominem, sus, ut aiunt, Minervam, docere conatus esser, veniam deprecaretur,

LXXI. Paucis verò antequam illinc discederet diebus advocata sacratarum virginum concione, ea vi eloquentiæ rerúmque & sententiarum è sacris literis depromptarum tum gravitate tum copia de virginitatis, caritatis, & misericordiæ of. ficiis mundíque contemptu nobis præsentibus disseruit ut omnes sese humi affligentes, maximis singultibus & suspiriis editis, fua pectora pugnis contunderent, & maximam vim lachrymarum profundentes se longè aliter quam superioribus tempori-bus officium facturas profiterentur. Quo in genere concionandi & ad pietatem religionémque cohortandi ita multifariam in-Itructus erat ut quocunque ingrederetur, ex tempore, locis, personisque, & earum instituto aptas & congruas orationes haberet, quibus finguli in suo quique genere valde sibi placebant, & suæ vitæ institutum sacris literis præcipuè probari & Deo gratum esse sibi persuadebant. Ad virgines incontaminatas & virilis congressus expertes accedens, iis laudibus virginitatem extollebat ut qui eam animo puro & casto propter Deum coluiffent, supremis divi-norum spirituum ordinibus insereret. Advirum aliquando passas, sed vitæ conta-minatæ tædio in monasterio castitatem professas, ingressus, cum fæditatem ve-

VITA PETRI CASTELLANI. neream gravissimis verbis insectatus esset. ea verba de resipiscentia & pœnitentia fundebat, ea è sacris literis exempla & testimonia ad laudem ejus vitæ ad pudicitiam fanctam conversæ adducebat, ut quæ prima oratione capillo passo humi con-Îternatæ & pectora pugnis acriter tunderent, faciem unguibus deformarent, & la-mentis atque ejulatibus omnia complerent, oratione postrema ad se revocatæ, manibus ad cœlum versis, Deo gratias agerent, se longè felicissimas prædicarent, & in suscepto vitæ instituto constanter perseveraturas iterum atque iterum voverent. Eodem modo cum viduarum collegium ad Sequanam, non procul à loco qui ab arenis vulgò Gravia dicitur, fitum inviseret, iis laudibus castam modestámque viduitatem ad cœlum efferebat ut cùm illæ propter modestiam nullum aliud reli-giosum vitæ genus improbarent, hoc unum tamen potissimum esse salutare crederent.

LXXII. Hæc tanta támque varia cùm ministeria obiret, tótque negoria multis molestiis implicata expediret, vetera tamen & usitata officia nunquam intermittebat. Ad Margaretam Regis fororem nihilo secius, atque etiam ad Reginam ipsam, quod & veteri laborum suorum suorum

VITA PETRI CASTELLANI. penso adjecerat, quotidie fere adibat, cumque iis de religione, de literis, & optimarum artium studiis aliquid communitimarum arum tudis anquia communicabat. Nec tamen privata studia, neque hymnorum, psalmorúmque, & reliquarum sacrarum precum quotidianam recitationem lectionémque intermittebat. Ad hæc, Regislateri, cum rem sacram saceret semper, plerunque etiam cum pranderet inhærens, de rebus honestis ad literationem sacram ras aut religionem pertinentibus sermo-nem saciebat, aut pro miseris quamplurimis, præsertim qui Regi Francisco olim inservivissent, assiduus slagitator supplicabat. Quo deprecatore cum plura quam alio quovis per Regem multis donata & concessa regiæ gratiæ atque indulgentiæ codicillis illata inveniri primæ auctoritatis & nominis viri apud Regem ipso præsente conquesti essent, ipse honesti conscientia fretus, nec minus animo forti quam ingefretus, nec minus animo forti quam ingenio prompto præditus, ecquidnam pro fratre, consanguineis, propinquis, domesticis, & familiaribus se flagitatore à Rege impetratum, ecquid unquam quo ipse ditescere aut suos locupletare posset postulatum legissent, statim interrogavit. Quos cum arridente Rege silentes intueretur, subject se non negare quin Regi pro bonis viris, innocentibus, miseris, &

VITA PETRI CASTELLANI. 127 calamitosis, præsertim qui reipublicæ & Regi ipfitique vita functo parenti olim operam navaffent, citra ullum fium pri-vatum commodum scepissime supplex factus effet. fe femper id fui officij effe existimasse. quandocunque Regi aliter visum effer, aut quando se illi fore molestum cognosceret, lubenter hoc omne petendi & Regem multis de rebus ad hanc piam liberalitatem pertinentibus commonendi munus desiturum esse. Quo audito, statim Rex ipse subject quod ageret egissét que sibiesse vehementer gratum, sibies us prudentiam, fidem, & abstinentiam ita esse notam ut nihil nisi valde honestum & reipublicæ falutare ab ipfo postulari poste certò crederet.

LXXIII. Quod humanitatis officium cum denegaret nemini qui regio beneficio non indignus videretur, ea tamen animi constantia à muneribus, quibus suam fidem tentari querebatur, abhorrebat ut si à quoquam qui aliquid à Rege impetrare vellet sibi quid promissum aut oblatum esset, omne illi officium statim denegaret, cumque postea tanquam tetrum aliquem genium aversaretur. Quam ad rem quod Francisco regnante hise oculis usurpavi non verebor huic sermoni inserere. Canonici Ecclesiæ regni totius primariæ variis

litium molestiis in tot tantisque quas habent possessions in the possession bent posses est, jus petere sibi liceret à Rege Francis-co obtinere cupiebant. Id enim ad suas controversias citò finiendas magnopere referre arbitrabantur, quòd & è longin-quioribus regionibus in jus sibi ut commo-dum ita adversariis incommodum vocarent, & in eo consessu in quo controversiæ, propter exiguum earum numerum, cito siniuntur, litigiosis tergiversandi, moras nectendi, & sinuosos labyrinthos struendi facultatem adimerent. Cumque ejus rei gratia ad Castellanum supplices accesfissent, quo deprecatore id facile obtineri posse, propter eam qua storebat apud Re-gem gratiam, considerent, facilè respon-sum ab eo quale optabant tulerunt, donec annulum quendam aureum, cui adamas nitidissimè splendens amplæ magnitudinis artificio vetusto inclusus erat, explicatum illi obtulissent. Quem ubi aspexit, quod ad se venisse eos diceret tanquam ad hominem fidei venalis avarumque & corruptum, cum alia longe persuasione quam initio putasset gravissime objurgatos di-misst, neque se unquam pro ipsis verbum ullum

VITA PETRI CASTELLANI. ullum facturum esse satis iracunde profesfus est. Similiter iisdem ferè temporibus Trapezitam pecuniosissimum, sibi alioqui vehementer carum, à se rejecit, cum ad rationum quarundam, quibus Regi obstrictus erat, reliqua expungenda arculam ei ex jaspide duobus aureorum millibus & ampliùs æstimatam dono attulisset. Quam ejus barbaram humanitatem (ita enim loquebatur) tam graviter tulit ut non mo-dò pro eo apud Regem non intercesserit, sed multis annis postea eum ne aspicere quidem dignatus sit. Quòd si ab iis qui ni-hil tale se patrono aut oratore à Rege impetrare cupiebant aliquid vel artificio vel materia vel utroque præcipuè visendum & præstans offerretur, & munus ipsum eorum nomine Regi offerebat, & qui de-derant eidem commendabat. Si autem ejusmodi erant munuscula quibus donantium fortuna deterior fieri non posset, & amici erant qui donabant, non erat tam expers humanitatis & liberalitatis, nec cornea, utaitille, fibra, quin animo grato acciperet, & aliis vicissim muneribus illos remuneraretur. Víque adeo pecuniæ contemptor & honesti religionísque amans erat ut cum è sacerdotiis tribus, quæ obtinebat, Francorum millia sexdecim accipere potuisset, si eorum census annuos

VITA PETRI CASTELLANI. prophanis redemptoribus elocare voluiffet, nunquam id, quòd parum religiosum esse judicaret , magno cum rei suæ familia-ris detrimento admittere voluerit. Nam cùm ea per suos domesticos administrari vellet, quorum alij ejusmodi administrationis vel non satis periti vel oculo herili procul segnes rem malè gererent, aut sidei non satis integræ partem aliquam fru-cuum interverterent, aut de alieno quam de suo liberaliores in res non valde necesfarias domini censum profunderent, vix è tribus illis Francorum millia septem quot annis accipiebat. Et quemadmodum natura iracundior atque etiam severior erat, ita à vindictæ cupiditate & exercendis inimicitiis usque adeo abhorrebat ut ad eos cum quibus fibi aliquid disfidij intercessisfet ultro accederet, & precanti fimilis cum illis in gratiam rediret, iis etiam à quibus vel graviter offensus & violatus esset, culpam agnoscentibus aut se excusantibus benefaceret, eosdémque apud Regem tueretur & protegeret. Id cum exemplis multis notum omnibus & testatum facere posfim, unico, brevitatis causa, contentus

LXXIV. A Bigotio Gorgiam quendam in vicis & quadriviis profitente ita privatim & publicè lacessitus convitissi-

ero.

VITA PETRI CASTELLANI. que appetitus fuerat, & scripto apud ex-teros traductus, ut merito eum odio profequi posse videretur. Nam & Philippum Melancthonem calumniis ita illi infestum reddiderat ut is nimiùm credulus & facilis ea de ipso scriberet quæ nos, propter publicam literarum causam, non sine gemitu legere poteramus. Nempe Castellanum ex eo calumniatorum esse genere qui, invidia concitati, mendaciis confictis bonas causas apud Reges oppugnarent & deteriores redderent. Argumento esse Bigo-tium, quem ille philosophia Aristotelica præstantem, ne sibi & suæ gratiæ obesset, eum odiosum Regi reddere meditaretur. Aristotelem, quòd laudato paucorum & populi principatu unius imperium impro-baffet, apud Regem graviter criminatus effet. Quod totum cùm effet vanisfimum & à Castellano Aristotelem amante & admirante alienissimum, nec minus improbè à Bigotio confictum quàm à Melancthone leviter literis mandatum, Bigotium tamen postea in gratiam receptum Regi commendavit, atque illi quæ à Rege petebat apud Nemausenses impetravit.

LXXV. Sed ut unde sumus digressi revertamur, cum ad perfectissimam quandam speciem, quam animo inclusam omnibus hominibus re ipsa spectandam exhi-

VITA PETRI CASTELLANI. bere cupiebat, magni Eleemosynarij munus revocaret, eò que tanta diligentia, industria, labore incumberet ut brevi propter fummam auctoritatem & gratiam voti compos futurus videretur, angebatur plurimum quòd cum hujus rei causa nunquam ferè aula abesset, boni pastoris munus apud oviculas fuæ fidei commissas implere non posset. Quò adeundi cùm ægerrimè veniam à Rege impetraret, frequen-ter optare folebat ut ea disciplinæ ecclesiasticæ morumque ordinatio Dei miseratione contingeret, ut qui Ecclefiis præ-funt, præfentes eas administrare cogeren-tur. Quòd fi qui essent quorum ministerio affiduo Rex carere non posset, eos ipse suis opibus, non Ecclesiarum censu & pauperum bonis, aleret. Id cùm in tam desperato rerum omnium statu non esse sperandum aliquando eum adinonerem, fratris ejus & clientum rogatu orare enixe cœpi ut quod interim unicum huic malo remedium videbatur, alium episcopatum non procul ab iis locis situm in quibus Rex plurimum versari consuevisset, Matisconensi relicto, quæreret. quam ad rem cum Aurelius scholæ juris celebritate & civium honestorum frequentia ornatissimus, in regni medio situs, & iis locis vicinus qui-bus Rex delectaretur, admodum apposiVITA PETRI CASTELLANI. 133
tus videretur, quo propter has ipsas causas
diversa omnia sectans, qui obtinebat, se
abdicare cuperet, magnis eum & importunis precibus demum impulimus ut resignata abbatia Belloperticensi & Matisconensi pontificatu Aurelium obtineret.

LXXVI. Quo tempore cum propter inimicitias, quas iniquè nobiscum Romanus Pontifex exercebat, esset à Rege prohibitum ne quis pecuniam ullam è Gal-lia Romam afportaret, fine qua bulla pontificia regiæ renuntiationis confirma-trix Roma frustra speraretur, nollétque homo disciplinæ ecclesiasticæ observans niss Romani Pontificis auctoritate in ejus possessionem mitti, certo extra ordinem privilegio à Rege impetravit uti necessaria ad eam rem omnia diplomata Roma petere sibi liceret. Quæ ubi Romæ peti cœpta funt, Romanos argentarios ex earum rerum nundinatione magna commoda capientes lætitia non aliter incessit quam quibus post longam obsidionem inedia pressis magna frugum omnium copia pulfis hosti-bus importatur. Etenim viri tantæ aucko-ritatis exemplo apertis, ut sperabant, pe-cuniæ Gallicæ fontibus, quibus per tri-mestre regio jussu obturatis suos rivos propemodum exaruisse ingemuerant, quasi nova quædam lux post densas diuturnás-

134 VITA PETRI CASTELLANI. quetenebras de cœlo repente affulsisfer, inustrato gaudio non efferri & serio triumphare non poterant. Ipse etiam summus Pontifex & totus purpuratorum patrum senatus ex eadem re non parum recreati sunt, quòd per clarissimum virum Regique valde gratiosum, tanquam aperta senestra, futurum sperarent ut brevi totum Franciæ regnum Ecclesæ Romanæ authorizarem ut antè consiguererat amplectoritatem, ut antè consueverat, ample-&eretur. Ita quatuor ferè aureorum milli-bus Romam miffis, citò & facilè diplo-mata impetrata funt. Ils in possessionem ingressus, quo tempore Rex expeditionem Germanicam suscepturus ex Ambasia per Aureliam iter faciebat, cum ad sines Aurelij episcopatus eum deduxisset, ad sui populi mores doctrinámque & de religione persuasionem cognoscendam, emendandam, atque in gradum reponendam duos menses ab eo impetravit. Sic igitur ab aulicis occupationibus liber, doctrinæ & vitæ sui populi cognitionem instaurationémque à capite, hoc est, à sacerdotibus exorsus, eorum qui nullam certam stationem habentes, velut errones circumforation de sui Misseure au conservativa tra nei, Miss undiquaque aucuparentur, tan-tum numerum intra dies quindecim epis-copatus sui finibus exegit ut ex iis justus propermodum exercitus cogi posse videreVITA PETRI CASTELLANI. 135 tur. Quibus exigendis hanc tamen moderationem adhibuit ut cum eos interrogatos, literarum omnium ignaros, omnium fordium maculisinfames, nulli certo homini aut loco auctoratos, mercedula se veluti venales ad sacra obeunda obtrudere didicisse, fingulis ad remigrandum in patriam pecuniam; quanta ad iter conficiendum satis esset, distribueret.

LXXVII. In hac meditatione, cura, omnibúsque officiis quæ boni Episcopi propria funt cum ita versaretur ut etiam frequenter ad populum de religione verba faceret, semper docendo, adhortando, corrigendo, meditando, scribendo, dictando ita occupatus esset ut ad somnum & quietem vix duas horas, ad cibum autem capiendum vix unam ídque serò sub multam noctem fibi concederet, corpore nimia inedia debilitato & importunis affiduísque laboribus fracto, dum ad populum concionaretur, in morbum violentum, quo statim interiit, prolapsus est. Morbus paralysis, quæ statim in apoplexiam conversa est, fuit, qua latus sinistrum primò, deinde dextrum fluxione obstupesactum, omnis motus vi orbatum est. Deinde & nervi linguam & pectus moventes refoluti respirationem ita intercluserunt ut nihil proficientibus remediis à medicis tribus 136 VITA PETRI CASTELLANI. adhibitis, ante triduum suffocatio secuta fit. Optima corporis conflitutione & natura morbis minimè obnoxia præditus erat. Vnde facilè creditum est vivere potuisse fi iis auxiliis quæ ei morbo prosligando idonea & efficacia sunt usus suisset, nempe si validis clysteribus alvus statim dejecta, aperta vena, sanguis missus, & vigilando, cibóque & potu aliquantisper abstinendo, variis frictionibus & linimentis ad ignem partes affectæ illi exercitæ fuissent. Quorum omnium à medicis nihil propemodum administratum est. Nam & cœnare morbo correptum & fomnum capere permiserunt; & cùm omnia quæ à nobis enumerata sunt prætermisissent, nihil ei præter pillulas quassam per noctem deglutiendas præscripserunt. LXXVIII. Morbi causam frigidam

LXXVIII. Morbi causam frigidam pituitam in ventriculis cerebri redundantem ex vigilis intempessivis, quibus libria affixus se conficiebat, laboreque immoderato, & victus ratione non admodum consentanea, extitisse credi potest. Nam cum nocte concubia somno excitatus in horam decimam immobilis commentaretur aut legeret, & reliquum diei, varia negotia sine ulla intermissione obeundo, in horam propemodum quintam cibo abstinens transmitteret, homo natura alio-

VITA PETRI CASTELLANI. qui biliofus, stomachum fame latrantem non poterat non graviter offendere: qui cùm alimenti inopia, vitiosis humoribus undequaque contractis, occupatus & obtusior redditus, cibum largius in cœna ingestum conficere non posset, pituitæ & vitioforum humorum in stomacho accumulatam ingentem copiam per venas in omnes corporis partes dimittebat. Huc adde quòd circa decimam matutinam vini meri cyphum cum panis secundarij frustulo ebibendo & ventriculi tunicas venásque & nervos lædebat, & cùm à cibo statim ad somnum se conferret, neque justo tempore fomno & quiete uteretur, non poterat non laborare cruditate gravissima. Quam vitæ rationem cum valde infalubrem esse eum frequenter admonuissemus, & rationibus etiam convicissemus, quod & agnoscere coactus nonnunquam mutare velle præ se ferebat, ne tamen crapulam, ut loquebatur, semper exhalans studio-rum suorum cursum interrumperet, aut ad obeunda usitata negotia imparatior esset, institutum semper retinuit.

ecuta

& na.

editus

ere po-

fliganfuiffet,

**Statim** 

us, &

ntisper

imen-

ercitæ

s nihil

am &

um ca-

quæ à

nt, ni-

noctem

gidam

ından-

libris

mmo-10dum

Nam

rus in

entare-

, varia

undo,

bo ab-

a alio-

LXXIX. Paucis ante mortem horis, cum omni ferè membrorum motu & fensu defectus, mente autem incolumi, mortem instare videret, famulósque circa lectulum suum ubertim slentes animadverteret, in-

138 VITA PETRI CASTELLANI.
tentis digitis & certis oculorum motibus
cos Lopino, quo ab epistolis diuturno tempore diligentissimo, abstinentissimo, &
fidelissimo usus erat, annulo insuper quem
digito gestabat illi tradito, commendare
nunquam destitit, donec ille eos sibi curæ
fore & ejus nomine se Regi, Reginæ, &
forori regiæ Margaretæ diligenter commendaturum esse polliceretur. Quibus
cum ille adderet sacile suturum esse ut in
cius memoriam & gratiam procesum om ejus memoriam & gratiam procerum om-nium in aula benevolentia & favore pro-tegerentur, animi fui falutem tantum Deo commendaret, oculis ad cœlum conversis, & digitis quantum poterat arrectis, in-gentibus editis suspiriis, donec mens constitit, Dei misericordiam implorare & se tanquam volentem ad mortem offerre, quod ab initio morbi fecerat, perseveravit. Nam eo statim correptus, cùm incurabilem esse cognosceret, non se mortem reformidare, nec sibi dolere quod è vita discedendum esset, pronuntiaverat, sed quia quod ad Dei gratiam suámque & sui populi salutem animo destinasset inchoatum relinquere cogeretur. Quando tamen Deo optimo maximo aliter visum esset, qui per magisidoneos, quando vellet, quæ instituerat meliora & persecciora omnia redderet, se mortis vadimonium obire paratissimum esse. tanquam volentem ad mortem offerre, ratissimum esse.

VITA PETRI CASTELLANI. LXXX. Mortuus est 111. Non. Febr. per noctem, hora secunda. Quo tempore quid per somnium mihi acciderit, non alienum hoc loco commemorare videtur. Pompæ funebris maximæ species; in qua etiam equi atrati longo ordine deducerentur, qualis in Principum exequiis visitur, mihi observari visa est; in quam mihi quoque cum properandum esset, in Marilliacum Episcopum Vannensem Legatum apud Cæfarem regium incidere vifus fum. Quem cum falutaffem, rogaffémque eccuinam ista funebria justa pararentur, respondissét que ille sibi nondum constare, statim ubi Rex advenisset intellectum iri, ecce quod nobis valde novum & insolens fuit, sese Castellanus offert habitu admodum & vestitu insolenti, pileo parte fui dimidia posteriore demissa, veste nigra, sed lymbis purpureis circumducta, parum ultra poplites suras attingente, digitis annulos gemmis distinctos, & sicam deaurato manubrio è zona in genua dependentem gestans; ad quem novo spectaculo excitati cum adiissemus, rogassemúsque ecquid hic ornatus insolens sibi vellet, arridens ille sicam è vagina eduxit, & pectori meo cuspidem intentans, cum retrocedentem, utictum declinarem, videret, subridens, non esse cur metuerem

us

in

0-

in-

n-

ζſe

re,

ra-

cu-

em

'nи

fed

: ſœ

02-

nen

et.

uz

nia

140 VITA PETRI CASTELLANI.
aut valde commoverer, admonuit, cum
hæc fica non altum vulnus mihi inflictura
effet. Quo vifo ita fum exterritus ut lectulo exiliens, priufquam tria spatia in cubiculo confecissem, quod vidissem somnium

esse mihi persuadere non potuerim.

LXXXI. Mortem ejus Rex ipse & utriusque sexus Principes in aula procerésque gravissimè tulerunt. Ipsa verò Margareta Regis foror, quæ multis annis in literis eo præceptore usa fuerat, tam do-lenter tulit ut multis diebus vim lachrymarum maximam assiduè profundens, & luctu lamentísque omnia complens, vix cibum & fomnum animo tranquillo caperet. Cardinalis autem Lotharingus, qui optimam Ecclesiæ ordinationem ipso adjutore aliquando animo agitaret, tanta & ipse trislitiz significatione ejus mortem prosecutus est ut multis audientibus se quod damnum immaturo ejus interitu fecisset, si Deo ita visum esset, bona sui cenfus annui parte lubenter redempturum professus sit. Rexautem, Margaretæ sororis suæ pio admonitu & rogatu, fratris ejus filiis in mortui memoriam è sacerdotiis ejus quod omnium optimum esset attribuit, ut ad singularem doctrinam virtututémque patrui sui alacriter aspirarent; neque anno ferè toto, quod se neminem unVITA PETRI CASTELLANI. 141 quam illi virtute & doctrina parem in suo regno inventurum speraret, in ejus locum, quem magni Eleemosynarij ritulo exornaret, quemquam cooptavit. Quæ cùm ad gloriam ejus haudquaquam vulgarem facciant, tum verò vel ex eo immortalitatem mihi consequutus videtur quòd veri & Christiani Pontificis officio sungens, Christi Imperatoris sui vexilla gestans, & ejus gladio utrinque acutissimè incidente divino verbo cum hostibus ejus fortiter dimicans, veluti devota Deo hostia in ipsis aris cæsa pulcherrimo certamini immortuus sit.

### FINIS.





# STEPHANI BALVZII TVTELENSIS NOTÆ AD GALLANDIVM.

## STEPHANI



# STEPHANI BALVZII

TVTELENSIS

# NOTÆ AD GALLANDIVM.

CAP. II.



VRRELLO] Pierre Turreau, estimé des principaux devineurs de son temps; ut ait Theodorus Beza lib. 11. hist. ecclesiast. ad ann. 1549.

CAP. VII.

CAP. XI.

EPISCOPO PIETAV ] Ludovico Hustonio filio Ludovici Comitis Tornodorensis (Ton146 STEPHANI BALVZII
nerre) & Francisca de Rohano; qui postea, relicta episcopali cathedra, nondum videlicet confecratus, matrimonium insit anno MBXXXII. &
quinquennio post obiit Avenioni. Vide insta cap.
XXII. & XXIV.

CAP. XII.

Episcopys Altissiodor.] Francifcus Dintevilla iftius nominis fecundus, cujus epiftolas delegatione Romana edidit Augustæ Tricassium Nicolaus Camuzatius.

CAP. XIX.

FORESTANVM] La Forest. Vide infrà capite XXII.

CAP, XXII.

EPISCOPO VAVRENSI | Georgio Selua, viro clarissimo, variis legationibus functo apud exteras gentes nomine Regis Francisci primi. Tandem persuasus à Bunello, ut arbitror, Episcopum domi debere fungi legatione Christi, non verò legationibus regiis aliubi occupari, Vaurum fecessit, ibique obiit anno millesimo quingentefimo quadragefimo primo. Hinc invidia in Bunellum, tanquam is pessimi confilij auctor oprimo antistiti fuisset. Duo funt , inquit Bunellus in epistola ad Arnoldum Ferrerium, hominum genera quos mihi succensere minime miror & non ita moleste fero. Vnum est corum qui Vaurensem antistitem Vaurum secedere moleste ferebant. Quod perinde eft atque fi ducem exercitu in caftra venire , in acie versari , cum boste , sires ferat, confligere nunquam patiare. Sed interim quid mihivitio vertant, satis intelligere non possum. Georgius Selua Vaurensis antiftes religionem Christianam suis & suorum commodis, divina humanis, aterna caducis pretulit. Quid ad me? Si hoc mihi triNotæ ad Gallandivm. 147
bunnt, rerum pulcherrimarum autlorem me laudant. quod ego neque agnosco, neque sanò mibi
tribui possulo. Tum in epistola ad Episcopum
Tarbellorum Regis Galliarum apud Cæsarem
Legarum, in qua eum hortatur ut, dimissa legatione regia, redeat ad gregem suum, etiam præclarissimi exempli mentionem ei ob oculos ponit. Patronus meus, inquit, cum Vauri officium
suum bonis omnibus approbantibus faciebat, plus
opera in communem hominum utilitatem conferebat quam si jussul sessi prosciscatur in Gernamiam,

CAP. XXII.

IACOBVS COLINVS | Abbas fancti Ambrosij Bituricensis, vir (ut ait Sleidanus lib. xix.) doctus & in lingua populari mirabiliter facundus, ad quem extat epistola Petri Danesij elegantissimainter epistolas clarorum virorum editas Parifiis anno M D t. V I. Narrat autem Petrus à sancto Iuliano in præfatione ad historiam Burgundionum, cum incidisset quæstio quædam inter eum & Castellanum coram Francisco primo, Colinúsque librorum auctoritate tantum uteretur, Castellanus verò , qui rem , de qua agebatur , etiam oculis usurparat, sua auctoritate testibusque approbaffet vera his libris non contineri, tantam hincistum gratiam assecutum esse apud Regem ut in aula manere jussus sit, indéque episcopatu Tutelensi donatum.

CAP. XXX.

MAGISTRI EQVITVM] Connestable. Is fuit Annas Monmorancius, penes quem tum summa imperij suit sub Francisco primo.

PRÆFECTVRA ENVAONIENSI] in diœcesi Lemovicensi, vulgò la Prevosté d'Esvon, utin veteri libro archivi regij Parisiensis scriptum

vidi. Hodie Esuaus. Chronicon sancti Petri vivi Senonensis pag. 759. Abbas secunda septimana quadragesima egre sus à Mauriaco Comitissam matrem Comitis, quia Comes Romam erat, adiit. Que dedit ei consilium ut ad castrum quod Evan vocatur in Lemovico pago iret. Bernardus Guidonis Episcopus Lodovensis in Nominibus sanctorum Lemovicensium: Sanctus Marianus reclusus multos usque hodie vocat ad reclusorium suum in territorio Bituricensi. Corpus tamen ipsius apud Envaonium est sepultum. Gregorius Turonensis in libro de gloria Confessorum cap, 1 x x x 1. loquens de sancto Mariano: Tunc viri qui advenerant, elevantes, attulerunt ad vicum Evaunensem ; quem ablutum atque indutum vestibus sepelierunt in Ecclesia. Porro que nunc prepositura tantum est, vetustis temporibus abbatia fuit; ut docent acta quæ sequuntur, descripta ex Chartulario Ecclesiæ Tutelensis fol, cxxv11. Sciant nostri prasentes & posteri quia ego Boso Abbas laicus monasteriorum Rosuliensis & Evanensis, frater Rainaldi Albuciensis, cedo santto Martino & monachis ejus in monasterio Tutelensi sibi servientibus, in vicaria Vsercensi, in parrechia de Vlciaco, in loco qui vocatur Cavus mons, plantadam meam & mancipia mea, qua ipsius vinea cultores debent existere. Fasta est cessio ista in mense Novembrio, regni Ludovici anno VIIII. testibus Ebalo, Frotario, Vvitardo, Ermenrico, Girberno, Bosone. Item in eodem libro fol. CLXXXII. Sciant nostri prasentes & posteri quod ego Bojo Abbas laicus monasteriorum Rosuliensis & Evanensis, frater Rainaldi Albuciensis, cedo Deo & Sancto Martino & monachis ejus in monasterio Tutelensi sibi servientibus curtem meam

NOTE AD GALLANDIVM. 149
qua vocatur Spinacias & C. Acta hac anno
DCCCCXLIV. Præpofitura tantum erat anno
MCCLXVII. ut colligiturex arrefto parlamenti
Parifiensis edito à viro clarissimo Christophoro
Iustello in probationibus historiæ Arvernicæ pag.
57. in quo præterea legimus locum ipsum este in
Baronia Combraliæ, & Præpositum tenusise in
feudum & homagium ligium ab Episcopo Lemovicensi quidquid apud Evahonium habebat. Porrio præpositura Envaoniensis unita est ab aliquot
annis congregationi Canonicorum regularium
sanskæ Genovesæ.

EPISCOPATV TVTELENSI | Tulle en Limoufin. Contigit istud anno MDXXXIX. quo Iacobus Hamelinus Episcopus Tutelensis & primus Francisci Regis Eleemosynarius obiit in civitate Senonum, ibidem sepultus apud Franciscanos. Nam eodem anno, v 11. Idus Augusti, Dionysius Faucherius monachus Lerinensis gratulatoriam ad Castellanum epistolam dedit de hac nova dignitate adepta; ubi tamen perperam, vitio fortean librarij, scriptum est Episcopo Tullensi, pro Tutelensi. Edita est epistola illa à Vincentio Barrali in Chronologia Lerinensi parte 2. pag. 292. Suffraganeum porrò illic habuit Castellanus Gulielmum Piatum Episcopum Tharfensem, ut invenimus in veteribus libris illorum temporum. Reliquit episcopatum Tutelensem pro Matisconensi anno MDXLIV.

A BBATIA BELLOPERTIC.] Belleperche in dicecesi Montalbanensi. Verum porrò esse non potest eum episcopatu Tutelensi & abbatia Belloperticensi donatum esse intra unius anni spatum. Nam ex epitaphio Ioannis de Cardalhaco, quod editum est intomo quarto Galliæ Christia-

na, confact eum fuille Abbatem Belloperticenfem ab anno MCCCLXXXIV. usque ad annum MDXLIII. exeuntem. Itaque Castellanus ea abbatia donatus non est niss sub sinem issua anni, hocest, ferè quinquennio postquam donum episcopatus Tutelensia acceperat.

CAP. XXXI.

SACERDOTIIS ORNARENTVR] Verum istud esse confirmant literæ Francisci Regis datæ anno MDXLV. in gratiam Professorum regiorum, in quibus adnotatum est iis, dum darentur, præsentem adfuisse Episcopum Matisconensem. Eæ sic habent in libro authenticoarchivi regij Parisiensis.

### CARTA PRO PROFESSORIBVS & Lectoribus Collegij Regalis Parifius.

RANCOIS &c. Sçavoir faisons à tous presens & à venir que nous considerans que le sçavoir des langues, qui est un des dons du saint Esprit, fait ouverture & donne le moyen de plus entiere connoissance & plus parfaite intelligence de toutes bonnes, honnestes, & saintes & salutaires sciences, & par lesquelles l'homme se peut mieux comporter & conduire & gouverner en tous affaires, soienn publiques & particulieres, avons singulierement desiré pour l'honneur de Dieu, & pour le bien & salut de nos sujets sait faire plainement entendre à ceux qui y voudroient vaquer les trois langues principales Hebraique, Grecque, & Latine, & les livres esquels les bonnes sciences sam le mieux & le plus prositablement traittées; à

NOTE AD GALLANDIVM. laquelle fin, & en ensuivant le Decret du Concile de Vienne, nous avans pieça ordonné & étably en nostre bonne ville de Paris un bon nombre de personnages de squoir excellent, qui lisent & enseignent publiquement & ordinairement lesdites lanques & sciences, maintenant florissant autant au plus qu'elles ne firent de bien long-temps; dont nous rendons graces à Dieu nostre Createur, & mesme de ce qu'il luy a pleu que de nostre temps & par nostre moyen ce grand bien soit advenu; ausquels nos Lecteurs nous avons ordonné honnestes gages & salaires. & icenx fait pourveoir de plusieurs beaux Benefices, pour les entretenir & donner occasion de mieux & plus continuellement entendre au fait de leur charge. Toutefois nous sommes deuëment avertis que à l'occasion de leursdits Benefices, patrimoines, & biens ils sont en voye d'estre souvent distraits de leur profession, & travaillez pardevant divers Iuges & en divers ressorts, qui ne pourroit estre sans grand dommage de la chose publique & frustration de nostre vouloir, desir, & intention. Pour ce est que nous desirans cette tant bonne & tant sainte entreprise de connoissance de langues & de tout bon sçavoir estre tousiours de mieux poursuivie à l'honneur de Dieu le Createur, utilité des hommes, & memoire de nous, avons de nostre grace speciale, propre mouvement, certaine science, pleine puissance & auctorité royale, voulu & ordonné, voulons & ordonnons par Edit perpetuel & irrevocable que toutes & chacunes les causes possessoires, personnelles & mixtes de nosdits Letteurs, c'est à sçavoir, Maistres François Vatable, Paul Paradis, Alain Restaut dit de Caligny, Lecteurs en Hebreu, Iacques Thouzat, Ichan Stracel , Denys Arron, Le-

d anlanus istius n do-

| Ve Regis

n reilcohivi

vs

tous
e le
eint
lus
nce

ent ous

ainer ne, ces 102 STEPHANI BALVZII

Éteurs en Grec , Oronce Finé , Pascal du Hamel; Lecteurs és Mathematiques, Vidal Viduro en Medecine, François de Viromercato en philosophie, Pierre Galand és lettres Latines & humaines, & Angelo Vergetio nostre Escrivain en Grec, & tous autres qui seront par cy-apres par nous ou nos suc-cesseurs appellez, au lieu & pareille charge que nosdits Letteurs & Escrivain, tant durant le temps qu'ils liront, feront & exerceront lesdites charges, comme par apres que par ancien aage, maladie ou autrement, ils ne pourront plus bonnement y vaquer, seront traittées, jugées, decidées & terminées par nos amez & feaux Conseillers les gens tenans ou qui tiendront les Requestes de nostre Palais à Paris, & autres Chambres des Requestes par nous crées & érigées en chacun de nos Parlemens respectivement, & selon ce que les personnes contre lesquelles nosdits Lecteurs & Ecrivain auront à besogner y seront demourans, ou les choses dont question scituées & assises, ausquels nos Conseillers & chacunes desdites Chambres en son regard nous avons commis & commettons par ces presentes toutes lesdites causes de nosdits Lecteurs & Escrivain presens & à venir, personnelles, possesfoires & mixtes, meues & à mouvoir, tant en demandant qu'en defendant, entieres & non contestées, soit pour raison de leurs patrimoines ou Benefices par nous à eux donnez ou autres, & generalement de tous droits , noms , raisons , actions , & poursuites, en quelques maniere & contre quelques personnes que ce soit, pour y estre traittées, jugées, determinées, & d'illec par appel en nos Cours de Par-lement où lesdites Chambres sont ou seront respe-Etivement établies, sans qu'ils soient tenus plaider ailleurs, si bon ne leur semble. Si donnons en mande-

NOTE AD GALLANDIVM. JS3 ment & commettons par ces presentes à nostre amé & feal Chancelier, à nos amez & feaux Conseillers tenans nosdites Cours de Parlemens, Requestes de nostre Hostel, de nostre Palais à Paris, & autres Chambres des Requestes par nous érigées, & à tous nos autres Iusticiers & Officiers qu'il appartiendra, que nos presente grace, Edit, privilege, & octroy ils faßent lire, publier, & enregi-Strer en leursdises juridictions, & de tout le contenu en ces presentes ils faßent , souffrent, & laissent nosdits Lecteurs & Ecrivain & leurs successeurs esdits Estats à tousioursmais jouir & user plainement & paisiblement, sans en ce leur faire ny souffrir estre fait, mis, ou donné ores ne pour l'avenir aucun détourbier ou empeschement au contraire; ains si fait, mis, ou donné avoit esté, le facent ofter & remettre incontinant & Sans delay au premier estat & deu. Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques établissemens de juridi-Etions, ordonnances, restrictions, mandemens, ou lettres à ce contraires. Et pour ce que de ces presentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs & di-vers lieux , nous voulons que au vidimus d'icelles foy soit adjoustée comme à ce present original. Et afin que ce soit chose ferme & stable à tousiours, nous avons signé ces presentes de nostre main, & à icelles fait mettre nostre grand seel. Donné à Paris au mois de Mars l'an de grace mil cinq cens quarente-cinq, & de nostre Regne le 32. Ainsi signé: Par le Roy, l'Evesque de Mascon present, DE L'AUBESPINE.

### CAP. XXXII.

GYMNAS. TRANS SEQVAN ] Hojus rei locupletissimum testem habemus ipsumme: Castellanum in oratione prima quam habuit in sunere Francisci primi; ex quo acceperunt quæ de ifto Regis optimi consilio scribunt Sleidanus lib. XIX. & Bellesoressius in annalibus Franciæ ad annum MDXLVII. Sed nullus istius rei luculentior testis esse potest ipso Rege Francisco, cujus literas de hoc collegio ædificando eo loco ubi olim erat palatium Nigellense, le Palais de Nesse. ubi veró nunc satali quadam sorte ædificatum est collegium Mazarinum, reperimus in veteri codice MS. bibliothecæ Colbertinæ, dignas prosectò quæ ad perpetuam laudem maximi Principis in lucem prodeant.

Commission pour faire le paiement du bastiment que le Roy veut faire faire en l'Hostel de Nesse à Paris.

RANCOIS & c. à nostre amé & feal Conseiller, General de nos sinances, & Treforier de nostre espargne Maistre Guillaume
Preudhomme, Salut & distellion. Comme nous
avons sur toutes autres choses singulierement desiré les bonnes letres, qui par un long temps ont
esté discontinuées ou peu honorées en nostre royaulnumiere pour l'instruction & ediffication des bons
esperits & professeures en toutes sciences. A quoy
nous avons mis toute la diligence à nous possible,
of en ce faisant introduit plusieurs bons notables
personnaiges de grant scavoir & experience és trois
langues principalles, lesquelles sont aujourd'huy
par nostre royaulme plus que en nul autre cellebrées & decorées à la grande repputation d'icelluy
& loüenge immortelle de nous, qui voullons miculx

NOTE AD GALLANDIVM. que jamais continuer ce tant louable œuvre & donner toutes les commoditez necessaires aux Le-Eteurs & Professeurs esdites letres pour vacquer à leurs lectures, études, & professions. A ceste cau-Ce nous avons delibere & resollu de leur construire & ediffier en nostre logeis & place de Nesle à Paris & aultres places qui sont à l'entour, que nous avons fait marcquer, un beau & grant colleige, qui sera appellé le College des trois lanques, acompaigne d'une belle & somprueuse Eglile, avec aultres ediffices & bastimens, dont les pourtraicts & desseings ont esté faicts & progettez. Et daultant que pour tenir le compte & faire la distribution des deniers qu'il conviendra employer és ouvrages dessusdits il est bien requis commettre & deputer quelque bon & suffisant personnaige, savoir faisons que pour le bon & louable rapport qui faict nous a este de la personne de nostre cher & bien amé Audebert Carin, & de ses sens, suffisance, experience ou faict des finances, loiaulté, preud hommye, & bonne dilligence, icelluy pour ces causes & aultres à ce nous mouvans avons commis, ordonné, & depputté, commettons, ordonnons, & depputons par ces presentes à tenir le compte & faire les paiemens de la despense necessaire pour les dessusdits bastimens, ouvraiges, & ediffices, & dependances d'iceulx, des deniers qui luy seront par nous ordonnez, appointlez, & assignez; & ce felon @ en ensuivant les roolles, prix, & marchez qui seront faits & arrestez par nos amez & feaulx Conseillers Nicolas de Neufville Chevalier sieur de Villeroy Secretaire de nos finances &: Ichan Grollier Tresorier de France, ou l'une d'eulx en l'absence de l'aultre, & par le contreroolle de nostre cher & bien amé Varlet de Cham-

156 STEPHANI BALVZII bre Pierre des Hostels Contreroolleur ordinaire de nos bastimens ; lesquels & chascun d'eulx respectivement nous avons à ce faire commis & depputez, commettons & depputtons par cesdites presentes; Voullans que lesdits paiemens, qui suivant lesdites ordonnances, prix, & marchez desdits de Neufville & Grollier, ou l'ung d'eux en l'absen-ce de l'aultre, seront faits par ledit Catin & contrerollez par ledit Pierre des Hostels , soient passez & allouez és comptes d'icelluy Catin & rabbatus de la recepte d'icelle commission par nos amez & feaulx les gens de nos Comptes, ausquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté; en rapportant sur iceulx comptes cesdites presentes signées de nostre main ou vidimus d'icelles faict soubs seel royal pour une fois, les quistances des parties ou elles escherront, ensemble les de susdites ordonnances, prix, & marchez signez & contreroollez. ainsi & par la forme & maniere que dict est; lesquels nous dés à present comme pour lors vallidez. & auttorife \, vallidons & auttorifons, & voulons estre de mesme effect & valeur comme si par nous avoient esté faicts & ordonnez, à quelque somme que le tout soit & se puisse monter. Sy vous mandons que dudict Audebert Catin prins & receule serment en tel cas requis & accoustumé, icelluy faittes, souffrez, & laisez joir & user de ceste nostredicte presente charge & commission plai-nement & paisiblement & icelle tenir & exercer aux gaiges & tauxations qui par nous luy feront ordonnez. Car tel est nostre plaisir. Nonobftant quel sconques ordonnances, restrinctions, mandemens, ou deffenses à ce contraires. Donné à Villers couste Raiz le XIX. jour de Decembre l'an

de grace mil cinq cens x x x 1 x. & de nostre regne

NOTÆ AD GALLANDIVM. 157 le xxv. Ainsi signé: FRANCOIS. Par le\* Roy, le Seigneur de Montmorency Connestable de France present. BOCHETEL. Et scellée de cire jaulne sur simple queue.

CANCELLAR. A GEBAT | Poïetus.

P V R P V R I G A L E R I ] Robertus Stephanus in Responssione pro Bibliis suis pag. 36. conquerium se descripto in hac causa à Castellano.

nus in Responsione pro Biblis suis pag. 36. conqueritur se desertum in hac causa à Castellano, ab coque in prædam enpositum Theologis, quibus une plus justo spe emerendi galeri inservichat, licet illu insensissimus.

CAP. XXXVII.

RER. CLAVVM TENENTES] nimirum Cardinalis Turnonius, ut docet Thuanus.

NAVARRÆ REGINA] Margareta, Francisci primi Regis soror.

CAP. XXXIX.

DOLETVM L. CARC.] Doletus in carcerem conjectus est Tolose justu Dampmartini, jin quem propterea atrox carmen scripsir, circa annum MDXXXIV. accusatus Lutheranismi, ut colligitur ex orationibus & epistolis ejus. Evaste tamen judicio Parlamenti. Anno dein MDXIV. die 111. Augusti (ut Severtius tradit in Antimartyrologio pag. 475. & in catalogo Episcoporum Matisconensium pag. 229.) Lutetia combustus est, de Lutheri secta convictus. Ei hoc epitaphium posuit Theodorus Beza in prima poematum suorum editione pag. 51. omissium in secunda.

Ardentem medio rogo Doletum Cernens Aonidum chorus fororum, Charus ille diù chorus Doleto, Totus ingemuit, nec ulla prorsùs E fororibus est reperta cunctis, Naias nulla, Dryásve, Neresíve,
Quæ non vel lachtymis suis vel hausta
Fontis Pegasei studeret unda
Crudeles adeo domare slammas.
Et jam totus erat sepultus ignis,
Iam largo madidus Doletus imbre
Exemptus poterat neci videri,
Quum cœlo intonuit severus alto
Divorum pater, & velut perægrè
Hoc tantum studium ferens forotum,
At cessare, ait, & novum colonum
Ne diutius invidete cœlo.
Cœlum sie meus Hercules petivit.

CAP. XLII. IN BRITANN, REGIS SENTENTIAM] Fiebant ista à Rege Anglo ut Franciscum sollicitaret ad defectionem à Romano Pontifice. Sed Franciscus nihil novari passus est in regno suo de rebus ad religionem Dei pertinentibus. Testatur illud Petrus Danesius in oratione quam habuit ad patres Concilij Tridentini: Sæpius enim omni ratione tentatus, & multis invitatus nec iis vulgaribus commodis ut aliquid auderet aliquando, nec editum ab altero exemplum dubitaret segui , perstitit in sententia. Manifestius verò Reginaldus Polus Cardinalis in libro primo de unitate ecclesiastica ad Henricum VIII. Regem Angliæ: Quid est quod ex his qui hodie vivunt Principibus, qui à te nunc de tuo hoc tam praclaro invento sunt admoniti, quod tantopere ad ipforum honorem simul & commodum pertineat, nemo rem approbat, nemo exemplum imitatur? quod nemo neque amicus neque inimicus tibi inter tot Principes invenitur qui indicatum abs te hunc honoris titulum arripiat? cujus certe nemo non

NOTE AD GALLANDIVM. maxime cupidus effet, si vel jure sibi deferri vel rette à se suscipi posse urbitraretur. Annon vides Christianissimum Regem, tibi ceteris in rebus conjun-Elissimum, in hac una maxime à te dissentire, neque ullo modo adduci posse ut aut ipse sibi hunc honorem sumat aut te jure eundem sumpsife judicet? Sed pluribus & abundantiùs hoc argumentum tractat idem Polus in libro tertio ejusdem operis, ac demum fic concludit : Cognosce ergo postulationis tua aquitatem, qui ab illo peras ut tua causa Romani Pontificis Vicary Christi auftoritatem oppugnet, pro qua fortissime propugnando majores ejus Christianissimi nomen sibi compararunt, & posteris suis cum regni hereditate reliquerum. Sed finibil aliud, nonne tibi spem omnem aliquid ab eo impetrandi contra Ecclesia consuetudinem pra-cidere debebat vox illa ipsius Regis Francisci, qua nulla unquam majori plausu à populo Chri-stiano est excepta, cùm hoc tuis oratoribas, qui ad res in Ecclesia novandas amicitia jure opem ejus & auxilium implorabant , respondit , aliis omnibus in rebus fe tibi amici & fratris animum prastaturum, in sis que contra religionem sierent obsequi nec velle nec posse, denique usque ad aras constantissimum tibi amicum fore. O vocem dignam eo qui non nomine folum actitulo, fed re ipsa Christianissimus erat; nt si majores ejus nunquam antea id nomen habuiffent, nunc certe optimo jure decerni illi ac tribui deberet.

CAP. XLIII.

A BBATIA M ALTO VILLAR. ] Hauvilliers in diæcesi Remensi, ad eam nominatus à Regeanno mox X I I I I. & anno sequenti possessionem adeptus die xv. Februarij, ut docent Sammarthani.

POIETO PECYLATYS ] Acculatus & in carcerem conjectus est anno MDXLII. nondum tamen peracus est reus, sed anno tantum MDXLV. Extant acta.

SOPHISTA FAMOS VS ] Sic Petrum Ramum vocat Gallandius, ei privatim ac publicè inimicus, "ut omnes norunt.

CAP. XLVI.

CARDINALIS MEDONENSIS] factus magnus Eleemofynarius anno MDXLIII. Sed postea hanc dignitatem reliquit. Ea verò concefia est Philiberto Costeo Episcopo Constantiensi, qui in ejus postessimo eratannis MDXLVII. & XLVIII. ut monet Du-Peyratus pag 381. antiquitatum Capellæ Regum Franciæ. Post Philiberti mortem Petrus Castellanus factus est magnus Franciæ Eleemofynarius; ut adnotabitur ad caput LX.

CAP. L.

PROPTER ROB. STEPH.] Robertus Stephanus in responsione sua adversus Theologos Parisense enarrat quid prastitum in hac causa sit à Castellano, etiam fragmenta referens epistolarum aliquot ab eo scriptarum adeosdem Theologos. Dein conqueritur quòd qui ipsum tutatus antea sucrat, postea deserverit spe emerendi galeri, mitiorem tamen deinde sactum, quòd graviter & indignè serret Robertum, istorum Theologorum virulenta, ut ipse ait, immanitate oppressum, de vertendo solo cogitare.

CAP LII.

MELODVNI] Habitus fuit hic conventus anno MDXLV. ut scribunt Sleidanus lib. XVI. & Belcarius lib. XXIV. qui illius habendi auccoNOTE AD GALLANDIVM. 161 rem fuisfe Castellanum addit, eum interim vocans hominem in literis humanioribus satis versatum, sed in theologicis rudem.

CAP. LV.

INSOLENTER] id est, præter solitum; contra veterem morem, ne quis vocem hanc referat ad contumeliam.

SVA DE SEDE DELICI] Constans est omnium scriptorum, etiam Italorum, opinio. posse Romanum Pontificem deponi auctoritate Concilij generalis, si hæresim doceat aut schisma faciar. Necesse porrò non est heic congerere multorum ea de re testimonia. Vnus pro multis dicet Dominicus Cardinalis Iacobatius in tractatu de Concilio lib. 111. Respondetur verum ese quòd non potest congregari Concilium ab alio quàm à Papa nisi eo mortuo naturaliter vel civiliter; scilicet in casu baresis. Papa enim, si est hareticus, desinit ese Papa. Quo casu videtur quod potest congregari Concilium per Reges & Principes & a'ios Christianos ; ut d. S. Hincetiam. Nam licet nullus possit Papam arguere, fallit nisi sit hareticus. 40. di. Si Papa. Quo casu viderur quod judex competens sit Concilium generale, ut 2. 9.7. Item Symmachus. Et porest tunc à Concilio generali damnari. Idem paulo post addit: Vnde fi hareticus Papa poniteat, tunc non deponitur. sed fibimet ipfe indicit pænitentiam. Sed fi in harefi per everat, deponitur. Idem lib. 1x. Dicitur autem quis deprebensus in barest secundum Hostiens. quando publice deprebensus fuit, ita quod notorium est; hoc est, quando notorietas facti talem deprehensum i. manifestum effe denotat. Vt si Papa in publico sermone facto ad clerum & populum aut in publico confistorio errorem juum publice pradices 161 STEPHANI BALVZII

feu defendat. Vide etiam, si lubet, Bellarminum lib. 11. de Romano Pontifice cap. xxx. ubi varias do Ctorum sententias refert.

CAP. LVII.

EXTANT DRATIONES DV & ] Easederevifum est in hoc libro, ne pereant.

CAP. LIX.

MATISCONEM] Natrat Severtius in catalogo Epifcoporum Matifconenfium pag. 229. Caftellanum personali demum acceffu Matifconem ingreffum effe die festo sancta Trinitatis anno MDXLVIII. variis expanss per vicos tapetis, civibus pro more & ex ordine obviam procedentibus.

PETRO DANESIO] Vaurensi postea Episcopo; cujus nondum Episcopi extat elegans & tanto viro digna oratio ad patres Concili, Tridentini, ad quos missus erat anno MDXLV. à Rege Francisco primo. Rursum eidem Concilio tum Episcopus interfuit anno MDLXII. Quo tempore cum quidam Theologus Parisiensis, ut scribit Genebrardus, five Nicolaus Pfaulmeus Epifcopus Virdunensis, utest apud Pallavicinum lib. 21. cap. 8 historia Concilij Tridentini, in Concilio graviter disfereret adversus abusus sacerdotiorum ac Rotæ Romanæ, tum etiam adversus mores corruptos aulæ Romanæ, & Sebaftianus Vanzius Episcopus Vrbevetanus idægrè ferens. eis qui juxta se affidebant dixisset, Gallus cantar, Danesius ex tempore confidentia bonæ causæ respondit : Viinam illo gallicinio Petrus ad resipiscentiam & fletum excitetur ; innuens , ut ait Genebrardus, Episcopum Romanum Petri successorem. Eodem anno mentio de eo extat aqud Petrum Suavem in libro fexto historia ejusdem ConNOTE AD GALLANDIVM. 163, cili pag. 547. primæ editionis Londinensis, ubi vocatur Pietro Danesso Vescovo di Livaur. Pro quo interpres Latinus male vettit Perru Danessus Vivariensis Episcopu.

CAP. LX.

ANTISTITE CONSTANT. ] Philiberto Coffeo. Factus autem Caftellanus magnus Franciae Eleemofynarius anno M D X L V 111. die XXV. Novembris, ut colligitur ex actis quæ idem Du Peyrat edidit pag. 383. carundem antiquitatum. Vt neceffe omnino fit falli eos qui putant hanc illi dignitatem à Francifco primo conlatam fuisse.

CAP. LXI.

VICARIORVM SVORVM] Formulam literarum quas Vicariis fuis dabat Caftellanus magnus Franciæ Eleemofynarius habes apud eundem Gulielmum Du Peyrat pag. 430.

CAP. LXXIV.

A BIGOTIO] ad quem extat epistola Ioanmis Calvinidata IV. Kal. Ianuarij MDIVII. in
qua eum increpat quod à supersitionibus, id est;
à prosessione sidei Romanz, non recederet. Iulius Czsar Scaliger Exercitatione CCCVII. adversus Cardanum, capite xV. Hec quidem rifui sunt atque contempusi novio. Lucianie atque
Diagorie culina-ir. Sed non negletta sunt à mazimo philosopho Gulielmo Bigotio, qui quidem
pene solus hoc summum jus hodie tuetur in recondira philosophia.

PHIL. MELANCTHONEM] Totamillam historiam, de qua heic mentio, refert Melanchon in responsione contra clerum Colonienem, omnino sub sinem. Puto autem opera pretium esse referre integrum locum. Duo sunt in Gallia viri excellenter dosti, Castellanus, & Bi-

Lij

gotius. Et quia Castellani disputationes crebro à Rege audiuntur, hortatur quispiam ex proceribus ut Bigotius etiam audiatur. Interrogat Rex in quo doctrina genere versetur. Cumque aly honorifico testimonio eum ornarent, tandem Castellanus qui augeri ejus opinionem nolebat, interpellans, Quid, inquit , tantopere pradicatis ? Est Aristotelicus. Rex interrogat qualis sit ea descriptio. Dicam, inquit Castellanus. Aristoteles aeisoxeariar adfirmat meliorem statum effe quam regnum. Hac voce apud Regem Sciebat Se omnem auttoritatem & Aristoteli & ejus studiosis detraxisse. Cumque Rex interrogaret an hoc foripferit Aristoteles , & ceteri id adfirmarent, audivißetque defendere Bigotium Arifotelicas sententias . delirare Aristotelem inquit . O negavit se desensorem harum ineptiarum audi-turum esse. Facilè vicit Castellanus tali judice. CAP. LXXV.

AVRELIVM OBTINERET ] ideft, epifcopatum. Quod factum est anno MDLI. CAP. LXXVI.

ROMANYS PONTIFEX | Iulius III.

NE QVIS PECVNIAM] Edictum Henrici II. Regis ea de re datum apud Fontem Blaudi die tertia mensis Septembris anni MDLI. editum est inter Probationes libertatum Ecclesiæ Gallicanæ. Vide etiam collectanea Ribierij to. 2. pag. 343. & fegg.

CAP. LXXX.

MORTVVS EST III. Non. FEBR.] and no MDLII. ratione numerandi illorum temporum revocata ad eam quæ hodie in usu est in Gallia post Caroli I X. constitutiones. Nam alioqui verum esset quod adnotat Carolus Sausseyus, Castellanum obiisse anno MDLI. Quippe tum anNOTE AD GALLANDIVM. 165 mus in Gallia incipiebat à Paschate; adeòque priores menses anni nostri pertinebant tum ad finem anni. Itaque qui tum verè mottuus est anno MDLI. initio mensis Februarij, nunc censendus est obiisse anno sequenti. Ejus epitaphium composiut magnus ille Michael Hospitalius Franciæ Cancellarius; quod, tamenetsi editum sitin multis libris, nos heic quoque addendum censuimus. Est ergo hujusinodi.

Petri Castellani Aureliorum Episcopi, qui inter concionandum defecit ac obiit,

# TVMVLVS.

S I pulchrum est ducibus pugnando occumbere moriem,
Pontisci pulchrum debet santiúmque videri Sic laterum nixuque omni contendere vocis
Vt vires media facientem verba corona
Desiciant sudous fatiscat lingua palato.
Ac quondam fortis qui vicit Olympia miles;
Rettulis & multas victor certamine palmas,
Et quem nulla viri virtus perfregerat antè,
Sternitur ille sui tandem confectius & astu.
Discite Passores de victor munere sungi,
Commisso curare greges, & denique nullum
Servandi causa pecoris vitare dolorem.
Nec dubitare animam multis pro millibus unam
Consecrare Deo ac meliori reddere vite.

Laudatur itaque & merito laudatur Castellanus quo din morbum lethalem inciderit inter concionandum, sic veri Episcopi munia implens. Et 166 STEPHANI BALVZII NOTÆ AD GALL. tamen Theodorus Beza lib. 2. hift. ecclef. pag. 81 & Henricus Stephanus in introductione ad apologiam pro Herodoto pag. 354. scribunt eum, quem vocant apostatam ac desertorem veræ religionis, justo Dei judicio perculfum esse gravissimo morbo dum è cathedra concionatoria contra veram religionem ac conscientiam suam detonaret, ac media tum parte corporis arsisse, media maximum frigus sensisse, denique horrenda ac miserabili morte periisse cum maximis clamoribus & gemitibus supra fidem. Hæc vero sunt partium studia. Sepultus est Castellanus in Ecclesia Aurelianensi.

MARILLIACYM E. VANN. ] five Venetensem, Vannes, in minori Britannia, virum plurimis regiis legationibus præclare functum, postea Viennensem Archiepiscopum. Mortuus est anno MDL x. die fecunda Decembris, ut est in ejus epitaphio.

CAP. LXXXI.

OMNIVM OPTIMVM] ideft, abbatiam Altovillarensem, quæ data est Bernardo Castellano. Vide Du-Peyratum pag. 383.



LE TRESPAS, OBSEQVES, & Enterrement de treshault, trespuissant, & tresmagnanime François par la grace de Dieu Roy de France, treschrestien, premier de ce nom, Prince clement, pere des ars & sciences.

LES DEVX SERMONS funebres prononcez esdictes obseques, l'ung à Nostre dame de Paris, l'autre à Sainct Denys en France.

Par Pierre du Chastel Evelque de Mascon.



## LE TRESPAS, OBSEQVES, & Enterrement du Roy François, premier de ce nom.

E dernier jour de Mars Mil D. XLVI. ledict Seigneur estant au chasteau de Remboullet aggravé de lon-gue maladie, qui se termina en flux de ventre, apres avoir parlé à Monseigneur le Daulphin son filz unique, & l'avoir instruict des affaires du royaume, luy avoir recommandé ses bons serviteurs & officiers, s'estre tresdevotement accusé & quasi publiquement confessé de ses faultes & delicts, demandé & receu tous ses derniers facremens, comme Prince treschrestien qu'il estoit de nom & de faict, entre une & deux heures apres midi rendit l'ame à Dieu. Le corps duquel demoura pour ledict jour en son lict ordinaire jusques au lendemainVendredi matin qu'il fut delivré à ses Medecins & Chirurgiens, pour estre ouvert & vuidé, ainsi que l'on a de coustume faire en tel cas.

Ledict corps mis en bois & plomb fut porté en l'abbaye de Haultebruiere, prochaine dudict lieu de Remboullet: là où il

170 OBSEQUES ET ENTERREMENT demoura accompaigne de les principaulx domestiques & autres officiers, iusques au Lundi de Pasques onziesme d'Apuril, qu'il fut porté au Pont sainct Cloud, en la maifon de l'Evesque de Paris. Et là mis sur ung lict de satin cramoisi, couvert de riche broderie en une chambre dudict hostel, richement tapissée; & continuellement accompaigné de ses dicts serviteurs & officiers, & de quarantehuict religieux des quatres ordres de Cordeliers, Iacobins, Augustins, & Carmes; lesquels disoyent Mesfes, vigiles, pfaultiers, & autres prieres & suffrages. Et demeura en cest estat jusques à ce que la salle prochaine de la dice chambre feust preparée & aornée, pour honorablement le y recepvoir. Et lors qu'elle fut preste, l'effigie dudict seigneur faicte apres le vis & naturel sut mise sur ung liet de parement de neuf pieds en cararure, couvert d'une grande couverture de drap d'or frizé, bordée d'ung bord d'hermines de demie aulne de large trainant jusques en terre par dessus trois marches qui estoyent à l'entour dudict lict. Ladicte effigie ayant les mains jointes, revestue d'une camisolle de satin cramoisi, une tunique de satin azuré semée de sleurs de lis de riche broderie; & par dessus ung grand manteau royal de veloux cramoifi violet,

pv Roy Erançois premier, 171 azuré, semé aussi de fleurs de lis de riche broderie & sourré d'hermines; ayant la queue dudict manteau cinq aulnes de long. Et sus le collet rond dudict manteau aussi sourré d'hermines estoit assize l'ordre sainct Michel dudict seigneur. Et en sa teste, par dessus ung bonnet de veloux cramoiss, une couronne close, comme Empereur qu'il estoit en son royaulme, garnie & enrichie de pierrerie. Les jambes de ladicte essigie chaussées de botines de toile d'or traict, semellées de satin cramoiss.

Et à la dextre de ladiche effigie, sur ung orillier de riche broderie en veloux cramoisi, ung sceptre royal. Et à la senestre, sur ung pareil orillier, la main de justice. Aux pieds d'icelle effigie ung autre orillier de drap d'or frizé. Et ung peu plus bas, sur une haulte escabelle, une croix d'or ou d'argent doré. Et sur ung autre escabeau plus bas que le precedant, ung benoistier d'argent doré. Et au deux costez dudich benoistier sur deux autres plus petites selles estoyent continuellement assis deux rois d'armes ou heraulx dudich Seigneur: lesquels estans en nombre de dix ou douze, y faisoyent residence par les heures departies entre eulx.

Sur ledict lict y avoit ung grand & ri-

172 OBSEQUES ET ENTERREMENT che ciel de tapisserie d'or, argent, & soye; l'aulne de laquelle tapisserie avoit cousté cinquante escuz. Et les pentes dudict ciel faictes de riche canetile d'or, avec grand quantité de grosses perles. Le surplus de ladicte salle tendu & paré de la mesme tapisserie historiée des Actes des Apostres.

Le hault de ladicte falle foncé de veloux violet cramoifi, azuré, semé de sleurs de lis de broderie de gaustreure. Et le bas & pavement de ladicte salle couvert de

fins tapis veluz.

Devant & au regard dudict lict y avoit ung autel paré d'ung tapis de singulierement belle & riche broderie du trespassement Nostre Dame, avec deux chandeliers d'or ou d'argent doré sur ledict autel, portans deux cierges de cire blanche.

Et au deux coings dudict grand lict y avoit deux grans torchouers d'argent de cinq pieds de hault, portans chascun une torche de fonte de six livres de cire blanche; sans ce qu'il y eust autre luminaire en ladicte salle que lesdictes deux grandes torches, & les deux cierges qui estoyent sur ledict autel. Ladicte salle garnie tout à l'entour de sieges couvers de drap d'or; sur lesquels saisoyent residence les Cardinaulx, Prelats, seigneurs, gentilshommes, & officiers qui continuellement ac-

DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 173

compaignoient ladicte effigie.

Et en cest estat demeura onze jours la dicte effigie. Et est à entendre & sçavoir que durant le temps que le corps fut en la chambre prochaine de ladice salle, & depuis en effigie en icelle, que aux heures de disner & soupper les formes & façons de service furent observées & gardées tout ainsi que l'on avoit accoustumé de faire du vivant dudict Seigneur; Estant la table dressée par les officiers de fourriere, le service apporté par les Gentilshommes servans, Panetier, Eschanson, & Escuyer trenchant; L'huissier marchant devant eulx, suyvis par les officiers de retraict de gobelet, qui couvroyent ladicte table avec les reverences & essais que l'on a accoustumé faire. Puis apres le pain deffaict & preparé, la viande & service conduict par ung huissier, maistre d'hostel, panetier, pages de la chambre, escuyer de cuisine & garde vaiselle; la serviette presentée par ledict maistre d'hostel au plus digne personage qui se trouvast là present pour essuyer les mains dudict seigneur ; La table benei. ste par ung Cardinal; les bassins à eaue à laver presentez à la chaize dudict seigneur comme sil evst esté vif & assis dedans; Les trois services de ladicte table continuez avec les mesmes formes, cerimonies, &

174. OBSEQUES ET ENTERRÉMÉNT effais comme ils se souloyent faire en la vie dudict Seigneur; sans oublier ceulx du vin, avec la presentation de la couppe aux endroicts & heures que ledict Seigneur avoit accoustumé de boire deux fois à chascun

de ses repas.

La fin dudict repas continuée par le donner a laver, & les graces dictes par ung Cardinal en la forme & maniere accouflumée; sinon que lon y adjoustoit le De profundis & l'oraison de Inclina Domine autern tuam. Assistans à chascun desdicts repas les mesimes personnages qui avoyent accoustumé de parler ou respondre audict seigneur durant sa vie, & autres aussi qui

fouloyent estre presens.

Apres que ladicte falle, lict de parement, & effigie eurent demeuré en cest estat l'espace de onze jours, comme dict est, en une nuict icelle salle sur changée d'accoustrement triomphant & d'honneur en celuy de dueil & forme ligubre; parce que ladicte salle sur pavée & planchée de drap noir, le tour d'icelle tendu de tapisserie de satin velouxté noir; & pourfillé de sil d'or. Et au milieu d'icelle, au lieu dudict grand lict de parement; tut mis & assis sur trois tresteaulx la biere & sarcueil dudict Seigneur couverte d'ung grand drap de veloux noir, croi.

DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 175 fé d'une grand croix de fatin blanc du large dudich fatin, avecques fix grans efcuffons de riche broderie. Et par deffus, ung autre grand drap de drap d'or frizé; croifé pareillement d'une grande croix de fatin blanc, & bordé tout autour d'ung lez de veloux violet azuré, chargé & femé de fleurs de lis & riche broderie d'or, avec ung bord d'ung gect d'hermines de quatre doigts de large.

Autour de ladicte biere ou farcueil y avoit une lice ou barriere de sept pieds de large & dix pieds de long chargée de quatorze grans cierges, chascun de dix livres, de cire blanche, qui ardoyent jour &

nuict.

Sur ladicte biere, & au chef d'icelle, sur ung carreau de drap d'or frizé, estoit posée & assisé la couronne royalle dudict seigneur: Et de l'ung des costez d'icelle, sur tem es mesme carreau, le sceptre: Et de l'autre, la main de justice. Et sur le pied de ladicte biere estoit la croix d'or ou d'argent doré mentionnée cy-dessus: Et au bas, sur une escabelle, le benoistier: au deux costez duquel estoyent deux autres petites es cabelles pour deux heraux qui y faisoyent continuelle residence.

Par dessus icelle biere y avoit ung grand ciel de veloux noir de douze pieds en car176 Observes et Enterrement reure, enrichi de gros cordon d'or frangé

de foye noire coiffée de fil d'or.

Devant & au regard de ladicte biere y avoit deux autels parez hault & bas; l'ung pour la grand chapelle, couvert d'ung ders de satin velouxté, pourfillé d'or; & l'autre pour l'oratoire; tous deux à paremens de veloux noir, à croix de satin blanc, avec quatre armoiries de riche broderie; garniz de chandeliers & autre argenterie requise au service divin. Esquels se disoyent, c'est à sçavoir au plus grand, depuis le poinct du jour, jusques à midi, haultes Messes; dont la derniere estoit en musique par les chantres dudict feu Seigneur. Et audict petit autel se celebroyent basses Messes. Et pareillement en une chapelle, par laquelle il falloit passer pour entrer en ladicte salle; laquelle chapelle estoit tendue de drap noir, avecques une ceincture de veloux noir semée des armoiries dudict Seigneur; & autant de menuz cierges & luminaire comme ladicte chapelle en povoit porter. Et ainfi demeura ledict corps juíques au

Et ainfi demeura ledict corps julques au XXI. jour de May, qu'il fut porté dudict lieu de fainct Cloud en l'Eglife de Nostre dame des champs, en l'ordre & forme de

convoy qui sensuit.

Premierement apres la derniere Messe folemnellement dicte & celebrée par Monsieur DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 177 seur le Cardinal de Meudon, servi & assiste en crables Evesques & Prelats, partirent dudict fainct Cloud deux des mareschaulx des logis dudict feu Seigneur, avec plusieurs fourriers, pour aller faire les logis de ceulx qui estoyent audict convoy. Et deux des maistres d'hostel avec certain nombre d'officiers, pour l'appareil & preparatif du soupper.

Et environ une heure apres commencerent à cheminer les einq cens povres vêtuz de dueil, portans chascun une torche de quatre livres de cire iaulne, armoyée à double des armoiries dudiét Seigneur, conduits & guidez de vingt conducteurs aussi habillez de dueil, & tenans chascun ung baston noir en la main pour les guider & faire tenir l'ordre qui leur avoit esté commandé.

Les Chevaucheurs d'escuyrie aussi en habillemens de dueil estans à cheval.

Les deux Prevosts de l'hostel, avec leurs Archers, aussi en habillemens de dueil, à cheval.

Les Gentilshommes; ferviteurs honneftes des Cardinaulx, Princes, & Seigneurs estans en cedict convoy, aussi à cheval, & habillez en dueil.

Les cent Suisses de la garde dudict Seigneur, à pied, habillez en dueil, portans leur enseigne dedans le fourreau. 178 OBSEQUES ET ENTERREMENT

Les deux cens Gentilshommes de la maison estans soubs les charges de Messieurs de Canaples & de Boysi, à cheval, & portans leurs deux enseignes aussi dedans le fourreau.

Les menuz officiers de la maison dudice Seigneur, aussi à cheval; marchans les premiers ceulx du commun; & ceulx de la bouche marchans derriere, comme plus honorable lieu.

Le Maistre de la chambre aux deniers, Contrerolleur, & Clercs d'office, aussi à cheval.

Les Vallets de garderobbe, Chirurgiens, Vallets de chambre, & Medecins dudict Seigneur, aussi à cheval.

Les Huissiers de salle dudict Seigneur, aussi à cheval.

Les Gentilshommes servans, Panetiers, Eschansons, & Vallets trenchans, aussi à cheval.

Les Maistres d'hostel dudict Seigneur, avec leurs bastons noirs, aussi à cheval.

Le premier Maistre d'hostel, le dernier d'entr'eulx.

Le premier Escuyer trenchant, portant le panon faich de veloux bleu azuré semé de sleurs de lis de riche broderie d'or, couvert d'ung crespe noir, au travers duquel on povoit veoir & congnoistre ledict panon, DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 179 Douze pages vestuz de veloux noir, avec le chapperon de drap, montez sur douze grans coursiers couvers & houssez de veloux noir trainant insques en terre, avec grande croix de satin blanc.

Les Escuyers d'escuyrie dudict Seigneur montez sur les chevaulx qu'ils avoyent accoustumé de chevaucher ordinairement.

Les Archevesques, Evesques, & Prelats en nombre de quarante.

Les Rois d'armes.

Les vingtquatre Archers du corps veftuz, par dessus leurs hoctons d'orseverie, de robes à chevaucher de drap noir.

Vng Escuyer à cheval, & portant en l'une des mains les esperons dudit Seigneur

aussi couvers de crespe noir.

Vng autre portant l'escu. Vng autre, la cotte d'armes.

Vngautre, le heaulme & gantelets.

Le cheval d'honneur entierement houffé & couvert de veloux violet azuré & semé de fleurs de lis.

Monsieur le grand Escuyer monté sur ung grand coursier housse & couvert de veloux noir à une grand croix de fatin blanc:

Le chariot d'armures, dedans lequel estoit le corps dudict Seigneur, couvert d'ung grand drap mortuaire de veloux



180 OBSEQUES ET ENTERREMENT noir à une croix blanche de fatin, enrichi de huict grandes armoiries de broderie. Et par dessus, ung autre grand drap mortuai-re de drap d'or frizé, aussi troisé de satin blanc, enrichi d'armoiries, & bordé d'ung lez de veloux violet azuré semé de fleurs de lis avec ung ge& d'hermines.

Le chariot d'armures tiré par six grans coursiers couvers & houssez jusques en terre de veloux noir, croisé de satin blanc, avec deux chartiers vestuz de veloux noir

& chapperon de drap.

Quatre Escuyers dudict Seigneur houzez & esperonnez, toutesfois à pied, portans les coings dudict drap mortuaire. Et quatre Vallets de pied, vestuz de veloux noir avec chapperon de drap, ordonnez pour soulager lesdicts Escuyers.

Autour dudict chariot y avoit vingt qua-tre Religieux portans chascun ung cierge de dix livres de cire blanche.

Incontinent apres ledict chariot marchoit à cheval Monsieur l'Amiral, comme chef & ayant la principalle charge dudict convoy. Ét en ce qui estoit de place autour dudict chariot, & aux deux costez des Princes du grand dueil, estoyent Messieurs les Cardinaulx de Ferrare, Chastillon, d'Amboise, d'Annebault, d'Armignac, de Meudon, de Lenoncourt, du Bellay,

DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 181 de Givry, & de Tournon: au milieu defquels marchoyent les Princes du grand dueil, c'est à sçavoir, Monsieur d'Anguyan, Loys Monsieur de Vendosme, Monsieur de Montpencier, Monsieur de Longueville, Monsieur le Marquis de Maine.

Les Chevaliers de l'Ordre, & autres Seigneurs notables.

Les Gentilshommes de la chambre.

Les quatre cens Archers de la garde,

avec leur enseigne au fourreau.

Etapprochant du village de Vaugirard, fe trouverent au devant dudict convoy les vingtquatre Crieurs de la ville de Paris, qui se mirent en rang devant les cinq cens

povres.

Et peu de temps apres, & plus loing de la ville de Paris que le coing de la muraille des Chartreux, se trouverent les estats de ladicte ville, qui estoyent venuz processionnellement au devant dudict corps, avec deux de Messieurs les Presidens de la Court, & grande partie des Conscilliers, vestus en dueil; lesquels se ouvrirent, faifans haye des deux costez jusques à l'entrée de ladicte Eglise de Nostre Dame des champs, reverans la teste nue le corps quand il passoir en leur endroit.

Età l'arrivée de ladicte Eglise de Nostre

182 OBSEQUES ET ENTERREMENT Dame des champs, mesdicts sieurs de la Court parlerent à mondict sieur l'Amiral comme chef dudict convoy, luy offrans tout service pour l'honneur & reverence dudict corps. Lesquels il remercia, leur disant le gré & contentement que le Roy à present regnant devoit avoir de leur acquict & bon devoir, & que pour parachever l'œuvre encommencé ils se deussent rouver le lendemain à heure de midi à la porte de ladicte Eglise de Nostre Dame des champs.

Et ce faich, chascun s'en retourna où bon luy sembla, fors les officiers & serviteurs domestiques dudict seu Roy, qui accompaignerent le corps au service, qui se feit pour ce soir en ladicte Eglise; laquelle estoit garnie d'autant de luminaire qu'elle en povoit porter, tendue de drap noir, & par dessus d'ung lez de veloux garni d'arguarde de desse de veloux garni d'arguarde de de veloux garni d'arguarde de veloux

moiries.

Tous les autels d'icelle parez de veloux noir, croisé de fatin blanc, enrichiz d'escussons de riche broderie.

Et au milieu du cueur d'icelle, entre une barriere de dix pieds en carreure, garnie de de seize gros cierges du poix de dix livres de cire blanche, sur trois tresteaulx sut mis le sarcueil dudict Seigneur, couvert de double drap mortuaire, c'est à scavoir, d'ung DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 183 veloux noir, & d'ung autre de drap d'or frizé, croisez & enrichis comme dessus.

Et icy fait à entendre que le Roy à present regnant meu de charité & pitié fraternelle, incontinent apres le trespas du feu Roy son pere, delibera de faire apporter les corps de feu Monseigneur son frère aisné François Daulphin de Viennois, Duc de Bretaigne par la succession de la feue Royne Claude sa mere ; lequel trespassa le dixiesme jour d'Aoust mil cinq cens trente fix au chasteau de Tournon sur le Rhosne, de maladie assez precipitée & soubdainé: le corps duquel estoit tousiours depuis demeuré audict lieu de Tournon. Et le corps de feu Monseigneur Charles son frere puisné, appanagé par ledict feu Seigneur son pere des Duchez d'Orleans, Bourbonnois, Angoulmois, Chastellerauld, & des Contez de la haulte & basse Marche, Civray, & Cleremont en Beuvoisiz; lequel trespassa le neufiesme jour de Septembre mil cinq cens quarantecinq, aussi de maladie assez precipitée & soubdaine, en l'abbaye de Forestmontier; de là où son corps sut apporté en l'abbaye de sainct Lucian pres Beauvais; là où il estoit aussi tousiours depuis demeuré jusques à present qu'ils su-rent par le commandement dudict Seigneur apportez en ladicte Eglise de No184 OBSEQUES ET ENTERREMENT ftre Dame des champs, pour accompaigner en cefte pompe funcbre le corps dudict feu Seigneur Roy leur pere; ainfi qu'il fera dict cy apres.

Le lendémain au matin, vingtdeuxiesme jour dudict mois de May, se trouverent au cueur de ladicte Eglise les bieres de mesdicts Seigneursau costé de celle de leur pere, c'est à sçavoir, celle de Monseigneur le Daulphin à dextre, & celle de mondict Seigneur d'Orleans à senestre, couvertes toutes deux de deux grans draps mortuaires de veloux noir, croisez de satin blanc, & aussi enrichiz de leurs armoiries, assisée chascune sur trois tresteaulx, ung pied plus bas que ceulx sur lesquels estoit la biere de leur dict pere.

Les Messes dictes & celebrées en ladicte Eglise en la forme accoustumée, & la derniere par Monsieur le Cardinal de Givry, servi & assisté d'Evesques & Prelats, les portes de ladicte Eglise furent closes & fermées pour mettre les essigneur closes & fermées pour mettre les essigneur dudict Seigneur Roy & celles de messidist Seigneurs ses enfans sur trois lictieres: dont celle sur laquelle reposoit l'effigie du Roy estoit couverte d'ung grand drap mortuaire de veloux noir, & ung autre drap de drap d'or frizé, bordé de veloux bleu, chargé de sieurs de lis de riche broderie d'or. Et

DV ROY FRÂNÇOIS PREMIER. 185 par dessus les fidicts deux draps ung materaz & coissin couvers & ensouillez d'ung riche drap d'or-frizé. Et au demeurant, ladicte estigie habillée & revestuë comme elle estoit sur le lict de parement en la salle dudict sainct Cloud; sauf & reservé qu'elle n'avoit point les mains joinctes, mais tenoit en la dextre le sceptre royal, & en la

senestre la main de justice.

L'Effigie de Monseigneur le Daulphin revestuë d'ung pourpoint de satin cramoisi, rayé d'or, d'une tunique de riche damas d'or traict, bordée à deux bords de deux cordelettes de toile d'argent traict, monstrant forme de grosses perles. Et par desfus, ung manteau de veloux bleu azuré, bordé d'ung large bord de passement d'or, & fourré d'hermines. Les iambes de ladi-&e effigie revestuës de botines de satin cramoifi, semellées de toile d'or; ayant les mains joinctes. Et en la teste, par dessus, ung bonnet de veloux cramoisi, une couronne d'or plus eminente que celle d'ung Duc, comme desia prepare à succeder au royaume & porter la fleur de lis entiere. Autour du collet dudict manteau estoit affife l'ordre de sain& Michel.

L'effigie de Monseigneur d'Orleans, revestuë de pareils aornemens, sauf que la couronne qu'il avoit sur la teste n'estoit 186 Obseques et Enterrement que Ducalle, & non point tant eminente que celle de mondich Seigneur le Daul-

phin.

Lesdictes deux effigies furent mises & assises sur deux lictieres portatives, couvertes de draps mortuaires de veloux noir, croisez de satin blanc, & enrichis chascun de leurs particulieres armoiries, sans autre difference fors & excepté que le materaz & coiffin de celle de mondict Seigneur le Daulphin estoyent ensouillez & couvers de toile d'argent, chargé d'hermines & de fatin bleu, semé de riches fleurs de lis; & le materaz & coissin de mondict Seigneur d'Orleans estoit ensouillé & couvert de fatin bleu, chargé de riches fleurs de lis d'or. Et ne furent decernez autres honneurs ausdicts Seigneurs Daulphin & Duc d'Orleans, pour la reverence que leursdictes effigies devoyent à celle du Roy leur pere.

Lesdictes trois effigies ainsi accoustrées & assisées sur les trois lictieres portatives furent mises à l'entrée & saillie de ladicte Eglise Nostre Dame des champs, c'est à squoir, celle de Monseigneur d'Orleans la premiere, celle de Monseigneur le Daulphin apres, & celle du seu Roy la der-

niere.

Ledict jour de Dimenche tous les estats

DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 187 de la ville de Paris partirent d'icelle pour fe rendre audiét lieu de Nostre Dame des champs; là où chascun en son rang donna de l'eaue beneiste au corps & effigie dudiét seigneur Roy. Et depuis arrivé Monsseur le Cardinal du Bellay Evesque de Paris, avoir diét le Subvenite, & donné de l'eaue beneiste pour lever lediét corps & effigie dudiét lieu où il estoit pour suyvre la pompe suncher, commencerent à marcher en l'ordre qui sensitie.

Le Capitaine, Archers, & Arbalestriers de la ville de Paris, vestuz de noir par des sus leurs hoctons d'orfeverie, portans torches aux armoiries de ladicte ville; reservé les aucuns d'entr'eulx, qui portoyent bastrons noirs pour renger le peuple & faire

vuider les ruës.

Les Minimes.

Les Cordeliers, les Iacobins, les Auguftins, les Carmes, les Vicaires & Chapelains des paroiffes, avec leurs croix.

Les cinq cens povres, portans chascun une torche de quatre livres à doubles ar-

moiries dudict Seigneur.

Les Chevaucheurs d'oscuyrie, 2 yans l'esmail sur l'espaule avec leur contrerolleur.

Les XXIIII. Crieurs de la ville de Paris fonnans continuellement leurs clo188 OBSEQUES ET ENTERREMENT chettes; sinon que ésendroices des carrefoursils sarrestoyent pour dire: Priez Dieu pour l'ame de treshault, trespuissant, & tresmagnanime François par la grace de Dieu Roy de France tres Chrestien, premier de ce nom, Prince clement, pere des ars & sciences. Et parcil cri avoyent faict en la salle du Palais & carresours de ladiche ville le samedi matin jour precedant, & continué ce messime matin du Dimenche.

Apres lesdits Crieurs marchoit le guet

de Patroulle.

Le Guet à cheval, toutesfois à pied.

Les Sergens à verge.

Les Sergens du Prevost de Paris.

Les Sergens à cheval, toutesfois à pied. Les Advocats, Commissaires, Notaires, Conseillers, Procureur, Advocat du Roy en Chastelet.

Les Lieutenant du Prevost de Paris.

Ledict Prevost de Paris tenant ung bafton blanc en la main contre bas sur ung cheval en housse, comme allant çà & là, avec quatre sergens de la douzaine, depuis son rang jusques à l'effigie de mondict Seigneur d'Orleans, sans passer plus arriere.

De l'autre costé de la rue quand & quand les gens dudict Prevost de Paris marchoyent ceulx du corps de ladicte

ville.

DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 189 Apres venoyent les colleges des Mathurins & Bernardins.

Les determinans, pretendans d'estre

Maistres és arts en l'année.

Les colleges de saince Croix, Blancs manteaulx, Billettes, saince Magloire, saince Victor, saince Genevice, saince Germain des prez, & saince Martin des champs: dont les deux derniers estoyent entremessez.

Puis venoyent les familles des Princes, Cardinaulx, & autres Seigneurs habillez en dueil, sans avoir le chaperon en teste, pource qu'ils n'estoyent Officiers dudict feu seigneur.

Les Esleuz, & leurs officiers.

Les Generaulx des monnoyes. Les Generaulx de la Iustice.

Le Chapitre Nostre Dame de Paris.

La saincte Chapelle, les Aulmosniers & Chantres du Roy, sainct Marri, & autres colleges qui ont accoustumé de marcher devant ceulx dudict Chapitre, comme sainct Germain de Lauxerrois, sainct Honoré, & saincte Opportune; ceux dudict Chapitre de Nostre Dame de Parisentremesse avec ceulx de la faincte Chapelle allans à la droicte main, & ceulx de l'Vniversité à la senestre; en maniere que le Doyen de ladicte Eglise & le Recteur mar-

190 Obseques et Enterrement choyent d'ung mesme pas, l'ung d'ung costé, l'autre de l'autre.

Les deux Prevosts de l'hostel, à cheval, pour aller çà & là ainsi qu'il en estoit be-

foing, leurs archers à pied.

Le Capitaine de la porte avec ses portiers à pied.

Les cent Suisses, avec leur enseigne.

Les deux cens Gentilshommes, avec leurs enseignes.

Les Officiers du commun dudict feu

Roy. Ceulx de la bouche.

Chambre aux deniers, Contrerolleur, & Clercs d'offices.

Vallets de Garderobbe, Chirurgiens, Vallets de chambre, & Medecins.

Huissiers de salle, la teste nuë, & leurs

chaperons avallez.

Les Gentilshommes servans, & Maistre d'hostel, marchans à droict; & la Chambre des comptes à senestre.

Le premier Vallet trenchant portant le

panon.

Les Haultsbois & trompettes, la teste nue, & le chaperon avallé.

Les Armuriers & fommeliers d'armures. Le chariot d'armes couvert d'ung grand drap poille de veloux noir, croisé de satin blanc, & enrichi de seize escussons DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 191 d'armoirie de riche broderie.

Douze pages vestuz de veloux noir, la teste nuë, avec le chaperon de drap avallé, montez sur douze grans coursiers couvers & houssez de veloux noir, croisé de satin blanc.

L'Escuyer de despense de la grande escuyrie, à cheval.

Vng autre Escuyer à cheval, portant les esperons.

Vng autre Escuyer à cheval, portant les gantelets.

Vng autre le heaulme ou armet.

Vng autre portant l'escu.

Le premier Escuyer portant la cotte d'armes.

Les Archevesques & Evesques facrez & non sacrez avec chappes noires, & mitres de damas blanc, en nombre de quarante.

Apres venoit l'effigie de Monseigneur d'Orleans portée par les Gentilshommes qui furent de sa maison. Puis celle de Monseigneur le Daulphin, portée semblablement par les Gentilshommes qui furent de sa maison.

Le cheval d'honneur couvert & houssé de veloux violet azuré, comme dit a esté, mené par deux Vallets de pied, vestuz de veloux noir, la teste nuë, chaperon de drap avallé.

192 OBSEQUES ET ENTERREMENT

Monsieur le grand Escuyer sur ung courfier couvert & housse de veloux noir, croisé de satin blanc, avec l'espée royale garnie de veloux bleu, semé de sleurs de lis en escharpe; & à ses costez deux Heraulx à pied.

A costé de Monsieur le grand Escuyer, Monsieur le Cardinal du Bellay Evesque de Paris en chappe de Cardinal, avec deux assistans en chappes noires, ung caudataire, & ung chappelain portant sa crosse.

Apres venoit l'effigie du Roy portée par

les Gentilshommes de sa chambre.

Et autour de ladicte effigie estoit la court de Parlement en robbes d'escarlate; & les quatre Presidens d'icelle portoyent les quatre coings du drap mortuaire de drap d'or.

Apres marchoit mondict sieur l'Amiral, à cheval; & aupres de luy estoit à pied Monsieur le Conte de Villars, portant la

grand' baniere de France.

Puis venoit le ciel poille, à fons de drap d'or frizé, & les gouttieres de veloux cramois violet azuré, semé de sleurs de lis de broderie, porté depuis ledict lieu de Nostre Dame des champs jusques à la porte sainct Iaques par six Escuyers d'escuyrie, qui à ladicte porte sainct Iacques le meirent és mains des Prevost des marchans &. Eschevins

DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 193 Eschevins de ladicte ville, qui le porterent jusques à l'Eglise de Nostre Dame de Paris. Et depuis; le lendemain; de ladicte Eglise de Nostre Dame de Paris jusques à la porte săinct Denys; là où ils le rebaillerent aufdicts Escuyers.

Apres marchoyent les cinq Princes du

grand dueil cy devant nommez.

Et en ce qui restoit de vuyde autour de ladicte effigie de la place que tenoit mondict sieur l'Amiral & baniere de France; ledict ciel poille & lesdicts cinq Princes portans le grand dueil, marchoyent Meffieurs les Cardinaulx des deux costez selon leur ordre & dignitez. Le premier desquels & plus prochain de l'effigie du Roy estoit Monsieur le Cardinal sainct George Legat du Pape, ayant fa croix devant luy: Lesdicts cinq Princes du grand dueil & Cardinaulx à cheval.

Les XXIIII. Archers de la garde du corps dudict feu Seigneur vestuz de

dueil fur leurs hoctons d'orfeverie.

Les Ambassadeurs du Pape, de l'Empereur, d'Angleterre, Escosse, Venise, Ferrare, & Mantoue, chascun d'eulx conduict par ung Prelat à cheval.

Les Princes; Seigneurs & Chevaliers

de l'Ordre.

Les Huissiers de chambre, la teste nuë,

194 Obseques et Enterrement & le chaperon avallé, avec leurs masses d'argent.

Les Gentilshommes de la chambre du-

dict feu Seigneur.

Les quatre cens Archers de la garde,

avec leurs enseignes.

Auquel ordre marchoyent tous les desfusclicks jusquess à l'Eglise Nostre Dame de Paris, laquelle sut parée en la forme qu'il

fera cy apres dict.

Premicrement en la rencontre de ladicte Eglife, sur le hault portail, aux deux anges qui y sont, surent mis & allumez deux grans cierges de chascun dix livres. Au bas & contre chascune des portes de bois y eut attaché sur taffetas noir deux grans escussons de broderie, contenant avec l'ordre & couronne imperiale une aulne & demie de diametre.

La nef, cueur, croifée, & toute l'enceinte de ladicte Eglife fut tendué de drap noir; & par dessus ung lez de veloux noir semé d'armoiries, portans l'ordre & cou-

ronne imperiale de fin or.

Tout le cueur pavé & couvert de drap noir; les chaizes tant haultes que basses aussi entierement couvertes de drap noir; & par dessis, deux lez de veloux noir, senez sur l'assemblage de deux lizieres d'escussons de riche armoirie de sin or. DV ROY ERANÇOIS PREMIER. 195 Le grand autel & autres autels de ladicte Eglife garniz de paremens hault & bas de veloux noir; croilez de fatin blanc, & enrichiz d'escussons de riche broderie de fin or:

Toute ladicte Eglise entre les piliers & autre circuit d'icelle chargée d'une innumerable quantité de cierges & luminaire. Et pour l'assiette & recueil desdictes trois essignes, y avoit au milieu du cueur une grande & singuliere Chapelle ardant; de quinze pieds en carreure; l'amortissement de laquelle montoit à six toises de hault; garnie de treize clochers tous croisez & recroisonnez avec une extreme quantité de luminaire:

Les quatre pignons de ladicte Chapelle couvers & enrichiz de quatre grans armoiries de riche broderie d'une aulne & demie de diametre. L'environ de ladicte Chapelle garni d'une pente d'ung lez de veloux noir, frangée de foye & fin or, & chargée en semence de douze escussons de riche armoirie de broderie. Soubs ladicte Chapelle ainsi parée surent posees & assistes trois essigies; c'est à sçavoir; celle du Roy au milieu, celle de Monseigneur le Daulphin à sa dextre; & celle de Monseigneur d'Orleans à sa senestre.

A la teste de ladicte effigie du Roy, hors ladicte Chapelle, fut assis mondict sieur 196 OBSEQUES ET ENTERREMENT l'Amiral, & pres de luy, Monsieur le Conte de Villars, tenant la baniere de France. Au pied de ladiche effigie, aussi hors le dessoubs de ladiche Chapelle, estoit assis Monsieur le grand Escuyer, ayant à ses deux costez deux Rois d'armes. Et devant luy, sur une longue selle plus basse que celle sur quoy il estoit assis, estoyent les Gentilshommes, Escuyers portans le panon, les esperons, l'escu, la cotte d'armes, le heaulme, & gantelets.

L'assiette des assistans estoit telle.

Les cinq Princes portans le grand dueil assis au hault des haultes chaizes du costé

de la chaize de l'Evesque de Paris.

Suyvanticeulx, les Ducs & autres Princes. En apres, les Chevaliers de l'Ordre... Et apreseulx, en ce qui restoit de ces mesmes chaizes, certain nombre de ceulx de la Chambre des Comptes.

De cemesme costé, & aux basses chaizes à l'endroid de là où estoyent assis lesdicts Princes du grand dueil, y avoit assis deux des Capitaines des gardes, avec leurs enseignes, & ung Capitaine des cent Gentils-hommes, aussi avec son enseigne.

Etensuyvant ce rang, les Maistres d'hostel dudict seu Scigneur; & parmi eulx quatre Chanoines de ladicte Eglise pour

faire le service.

DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 197 Vis à vis dudict grand dueil, aux chaizes haultes, estoyent les Ambassadeurs; & suyvanticeulx, la Court de Parlement. Et apres eulx, le Recteur & certain nombre de ceulx de l'Université.

Aux chaizes basses, au desfoubs desdicts Ambassadeurs, deux autres Capitaines des gardes, celuy des Suisses, & ung Capitaine des cent Gentilshommes, avec leurs enfeignes. Et plus bas de ce rang, ceulx de la ville de Paris, & parmi eulx, quatre au-

tres Chanoines de ladicte Eglise.

Au grand autel Monsieur le Cardinal du Bellay Everque de Paris, avec ses affistans. Et pour la derniere Messe du lendemain matin fut assisté & servi d'Evesques & no-

tables Prelats.

Au costé droict dudict grand autel estoit assis en une chaize à part Monsieur le Legat du Pape, son caudataire à ses pieds, & ion porte croix devant, fur ung petit fiege.

Suyvant & joignant ladice chaize y avoit une longue forme, sur laquelle estoyent assis cinq de Messieurs les Cardinaulx, leurs caudataires à leurs pieds.

Derriere Monsieur le Legat & mesdicts fieurs les Cardinaulx, fur ung petit banc à part, estoyent assis Monsieur de Xaintes estant de la maison de Vendosme, & Messieurs de Reims & de Troye, estans de la maison de Lorraine. N iii

198 OBSEQUES ET ENTERREMENT

Et sur une longue forme au dessoubs d'eulx, & de ce mesme rang, à ung pied & demi de distance, estoyent assis partie des Archevesques & Evesques. Et derriere eulx, encores certain nombre dessource des Prelats. Et derriere eulx, sur ung banc, les Gentilshommes de la chambre.

Et au costé senestre dudict grand autel, & vis à vis de mesdicts sieurs le Legat & Cardinaulx, estoyent assis six autres Cardinaulx. Et derriere eulx en deux rangs & sieges Archevesques, Evesques, & autres Prelats, tous en chappe & mitres en la teste. Et derriere eulx encores Gentilshommes de la chambre, & autres Gentilshommes servans.

Le lendemain jour de Lundi, X X I I I. jour dudict mois de May, le service se continua en la forme accoustumée; & la derniere Messe diète & celebrée par Monsseur le Cardinal du Bellay, comme diét est. Et quand se veint à l'offerte, l'ung des Maistres des cerimonies alla querir le premier Prince du grand dueil, pour mener à l'offrande. Lequel quand il sut prest à baiser la platine, print de la main d'ung Roy d'armes ung cierge de cire blanche, auquel estoyent plantez quatre escus d'or. Et puis ramené par ledict Maistre des cerimonies

DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 199 en son siege, marchant devant ledict Roy d'armes. Et apres ledict premier Prince, les quatre autres en pareille cerimonie & convoy, l'ung apres l'autre, en firent autant; fors que à chascun de leurs cierges n'y avoit que deux escus plantez.

Ladicte offerte parachevée, commença l'oraison funebre faicte & prononcée par Monsieur l'Evesque de Mascon; qui dura environ une heure. Et apres ladicte derniere grande Messe chascun se departit pour aller disner. Et environ midi les processions & tous autres estats tant de la ville de Paris que de la Court & suite du Roy, Princes, Cardinaulx, & tous autres no. tables personnages partirent de ladicte Eglise de Nostre Dame de Paris au mesme ordre, rang, & forme qui avoit esté tenuë pour venir à Nostre Dame des champs jusques audict lieu de Nostre Dame de Paris. Et en cest estat cheminerent jusques à fainct Ladre; là où chascun peult monter à cheval pour le soulagement de sa personne jusques à la croix qui panche prés sainct Denys; là où Monsieur le Cardinal de Bourbon Abbé dudict sainct Denys veint recueillir les corps desdictes effigies de la main de mondict sieur le Cardinal du Bellay Evefque de Paris. Et là les quatre Presidens de la Court reprindrent les quatre

200 OBSEQUES ET ENTERREMENT coings du drap mortuaire de l'effigie dudict feu Roy. Auffiles Escuyers d'escuyrie qui avoyent porté ledict ciel poille depuis la porte sainét Denys jusques audict sainét Ladre, le reprindrent à ladicte Croix penchante, pour le porter jusques à ladicte Eglise sainét Denys; laquelle sut trouvée en tout tel accoustrement & appareil, tant en chapelle ardant, luminaire, tenture, que tout autre aornement, comme celle de Nostre Dame de Paris, sans en rien defaillir ne excepter. Les assistettes, quant aux sieges de ladicte Eglise, toutes pareilles & correspondantes à celle de ladicte Eglise de Nostre Dame de Paris.

Les Vespres y furent dictes, Monsieur le Cardinal de Bourbon officiant. Et pareillement à la derniere grande Messe du lendemain au matin, assissé & servi d'Ar-

chevesques & notables Evesques.

Et quand se veint à l'offerte, les cinq Princes du grand dueil y allerent avec cierges blancs, & tout ainsi qu'ils avoyent faict à Nostre Dame de Paris. Apres laquelle offerte Monsieur l'Evesque de Mascon continua l'orasion funebre par luy commencée à Nostre Dame de Paris.

Apres laquelle Meffe dice, mondice fieur le Cardinal de Bourbon veint prés de la fosse & voulte preparée pour recepvoir DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 201 le corps dudict Seigneur & de mesdicts

Seigneurs ses enfans.

Et premierement fut mis & apporté celuy de mondict Seigneur d'Orleans par ses Gentilshommes, en ung sarcueil couvert de veloux noir, croisé de fatin blanc, & garni de quatre escussons de broderie de l'armoirie dudict Seigneur, & mis en ladicte voulte, à la main senestre. Celuy de Monseigneur le Daulphin pareillement apporté par ses Gentilshommes en ung sarcueil couvert aussi de veloux noir, croisé de satin blanc, & garni de ses armoiries, mis en ladicte voulte à la main droicte.

Ce faict, fut apporté le corps dudict Seigneur Roy par les Gentilshommes de sa chambre en ung sarcueil pareillement couvert & armoye. Et apres les deprecations, oraisons, & cerimonies faictes par mondict sieur le Cardinal de Bourbon, son corps fut mis en ladicte fosse, au milieu de ceulx de mesdicts Seigneurs ses enfans. Et lors le principal & plus ancien desdicts Rois d'armes commença à crier à haulte voix: Rois d'armes, venez faire vostre office. Et apres ce cri, despouillerent leurs cottes d'armes, & les meirent sur la fosse. Et continuant ledict Roy d'armes, dict à haulte voix: Monsieur de Sedan, apportez l'enseigne de la garde des Suisses. Lequel inconti302 OBSEQUES ET ENTERREMENT nant l'apporta, & la meit sur la fosse. Monsieur de Chavigni, apportez l'enseigne des cent Archers de la garde dont vous avez la charge. Monsieur le Senechal d'Agenois, apportez l'enseigne des cent Archers de la garde. Monsieur de Nançay, apportez l'enseigne des cent Archers de la garde dont vous avez la charge. Monsieur de Lorges, apportez l'enfeigne des cent Esscossois de la garde dont vous avez la charge. Monsieur de Canaples, apportez l'enseigne des cent Gentilshommes dont vous avez la charge. Monsieur de Boysi, apportez l'enseigne des cent Gentilshommes dont vous avez la charge. Lesquels tous au mesme ordre & rang qu'ils apportoyent lesdi-ctes enseignes, ils les mettoyent bas sur la fosse.

Et continuant ledict Herault, cria à haulte voix: Messieurs les Escuyers la Rosse & de Puygressier, apportez les esperons. Monfieur l'Escuyer de Nonville, apportez les gantelets. Monsieur l'Escuyer Pothon, apportez le heaulme. Monsieur l'Escuyer Chevalier, apportez l'escu royal. Monsieur le premier Escuyer, apportez la cotte d'armes. Lesquels esperons, gantelets, heaulme, escu, & cotte d'armes, à messure qu'ils estoyent apportez, il estoyent prins par ung herault qui estoit dedans la voulte, & mis en icelle. Monsieur le premier Vallet trenchant, ap-

DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 203 portez le panon. Ce qu'il feit, & le meit sur la fosse. Monsieur le grand Escuyer, appor-tez l'espée. Lequel en meit le bout dedans la fosse, & reteint la courroye pour la relever à son rang. Monsieur le grand Maiftre? Devant lequel marchoyent les Maistres d'hostel; lesquels arrivez à ladicte fosse, gecterent leurs bastons dedans; & & ledict grand Maistre ne meit que le bout du sien, pour le reprendre. Le personnage duquel grand Maistre represen-toit Monsieur l'Amiral. Puis continua ledict Herault à dire: Monsieur d'Annebault, chef & conducteur de ce convoy, apportez la baniere de France. Ce qu'il feit, & en meit le bout dedans la fosse. Puis recommença à dire ledict Herault: Seigneur Orace de Fetnaize, apportez la main de justice. Ce qu'il feit, & la bailla au Herault pour la mettre sur le sarcueil du Roy. René Monsieur de Lorraine, apportez le sceptre royal. Ce qu'il feit ; & fut baillé au Herault pour mettre sur ledict sarcueil. Monsieur le Chevalier de Lorraine, apportez la Couronne. Ce qu'il feit; & la bailla audict Herault pour la mettre sur le sarcueil dudict Seigneur.

Et ce faict, fut dict par Monsieur l'A. miral: Le Roy est mort. Et continué par ledict Herault par trois fois à haulte voix: Le Roy est mort. Et apres mondict sieur l'A-

204 OBSEQUES ET ENTERREMENT miral releva la baniere de France, criant: Vive le Roy Henry deuxiesme de ce nom. Et le Herault dict aussi par trois fois: Vive le Roy Henry deuxiesme de ce nom, à qui Dieu doyent bonne vie. Puis apres Monsieur l'Amiral representant le grand Maistre reprint & leva son baston. Monsieur le grand Escuyer, l'espée. Le premier Vallet trenchant, le panon. Monsieur de Boysi, l'enseigne des anciens Gentilshommes de la maison. Monsieur de Canaples, l'enseigne de la seconde bande desdicts Gentilshommes. Monsieur de Lorges, l'enseigne de la garde Escossoize. Monsieur de Nançay, la plus ancienne enseigne des gardes Francoifes. Monfieur le Senechal d'Agenois, la seconde. Monsieur de Chavigni, la troifiesme. Monsieur de Sedan, celle de la garde des Suisses. Et ce faict, chascun se retira pour disner au disner solennel qui fut faict en la grande salle de mondict sieur le Cardinal de Bourbon, & en deux autres salles prochaines, toutes tenduës de noir. Apres lequel disner Monsieur le Car-dinal de Lenoncourt veint dire graces. Lesquelles achevées, pour l'absence de Monsieur l'Amiral, qui devoit representer le grand Maistre, qui se trouva tressort malade, le premier Maistre d'hostel dict à la compagnie : Messieurs , nostré maistre est DV ROY FRANÇOIS PREMIER. 203 mori; & pource, que chascun se pourveoye. Car la maison est rompuë. (& en signe de cela il rompit le baston.) Nous avons ung Roy, en la bonté duquel nous debvons avoir grande essperance, & lequel ne saultar point à nous recueillir & bien traister en la bonne & saintéte memoire du seu Roy son pere.

Les Maistres des cerimonies desdicts convoy, pompe funebre, & obseques furentselon l'ordre qu'ils sont nommez en la commission du Roy à present regnant : le Senechal d'Agenois Capitaine des cent Archers de la garde, & Gentilhomme de la chambre dudict feu Roy: le sieur de la Bourdaiziere Tresorier de France: le sieur de Lahargerie, Maistre d'hostel ordinaire dudict feu Seigneur: & le sieur de la Roche de Pozay, aussi son Maistre d'hostel ordinaire: lesquels apres avoir progecté & ordonné les choses dessusdictes, ainsi qu'elles ont esté executées, se departirent en la maniere qui sensuit : c'est à sçavoir, que lesdicts de la Bourdaiziere & de la Roche de Pozay partiroyent une heure ou deux devant chascun deslogement des lieux de sainct Cloud, Eglises de Nostre Dame des champs & de Paris, pour aller veoir apprester & dresser toutes les choses neceslaires à la reception des corps, effigies, sieges de Princes, Cardinaulx, notables

266 OBSEQUES ET ENTERREMENT personnages du convoy, & autres cerimonies, & appareils à ce necessaires; & lesdicts sieurs les Senechal d'Agenois & de Lahargerie demouroyent derriere pour respondre & fatisfaire aux difficultez qui povoyent sourdre en tel cas & faire marcher & tenir les rangs qui avoyent esté ordonnez.



## LE PREMIER SERMON Funchre faich & prononcé és ob-

Funebre faict & prononcé és obfeques du feu Roy TresChrestien François premier de ce nom en l'Eglise Nostre Dame de Paris le vingt & troissesme jour de May mil cinq cens quarantesept.

Viniliata est in pulvere anima nostra; Tolan, conglutinatus in terra venter noster. Nostre ame humiliée en la pouldre, la personne trainée & prosternée en terre, & nous portans les enseignes de sac & de cendre sur la teste, & soustenans les peines des effects de la mort, nous pourrions nous tenir de nous condouloir de la cause; qui est que premier homme creé à l'image & semblance de Dieu en justice originelle, par sa desoberssance & peché nous a renduz pecheurs & faist condamner par le juste & equitable jugement de Dieu, & introduist par sa faulte le regne de peché; dequoy l'Apostre se complaind au cinquies me chapitre de son epistre aux Romains. Nous tairons nous des inconveniens de la

SERMON FUNEBRE

Rom. 7. repugnance de la chair à l'esprit, de l'ha-8 des. bitation de peché en la chair, & de ce que 1. Per .: nous venduz sous le peché, naissons enfans d'ire, & avons à luicter continuelle. ment, non seulement contre la chair & le fang, mais contre les princes, puissan-

ces, & gouverneurs du monde de ces te-nebres? Estoit ce point assez que la terre fust maudiche pour Adam ou en ses cuvres, & que nous usons des fruichs d'icelle en douleur tous les jours de nostre vie ? Qu'elle nous rend espines & chardons, & mangeons en la sueur de nostre visage noftre pain, jusques à ce que nous retour-nions en la terre de laquelle nous sommes prins? Aura dict Iob, sans souspeçon d'a-

voir murmure contre Dieu, que le jour auquel il estoit né perist & fust aboli de la memoire de toute sa posterité, & la nuict femblablement en laquelle il avoit efté dict, Vng homme est conceu? Aura il eu ce jour la en si grande detestation & abomination, & desiré qu'il fust pollu de tenebres & d'ombre de mort; & nous ne nous resentirons point de la coulpe de la-

quelle les gaiges & la recompense est la mort; La mort introduicte par le peché d'ung homme, & consequemment le reg-ne de la mort: soubs lequel l'homme, qui tend perpetuellement & court toufiours incessamment

DE FRANÇOIS PREMIER. incessamment à ceste fin, vient en ce monde, & s'espanoüit comme une fleur, & est 106. 13. aussitost fané & usé; fuit tousiours comme une ombre, & ne demeure jamais en ung estat. Dont la femme Thecuitide dict à 2 Reg. David: Nous mourons tous de mort, & cou-14. lons comme l'eaue versée fur la terre , qui ja-mais n'est ramassée , & n'espargne Dieu la vie d'aucun. Sainct lacques escript en son epi- 1acobi 4. stre que la vie de l'homme est une vapeur ou exhalation, pour peu de temps apparoissante, & incontinent evanouye. Sain& Pierre Prince des Apostres au premier cha. 1. Petri pitre de sa premiere epistre dit que toute Esa. 40. chair est herbe & toute gloire d'homme sage comme la fleur d'une herbe. L'herbe est lacali i. seichée, & la fleur incontinent cheue & passée. Ainsi n'y a rien en ce monde, fors la parolle de Dieu qui demeure eternelle- rinth. 4. ment; qui nous a esté evangelizée, & qui est la clarté de Dieu reluisante en nos cueurs, pour l'illumination de la congnoissance de la gloire de Dieu en la personne & face de nostre Seigneur Iesus-Christ, & ung thresor que nous avons en ses membres, vaisseaulx de terre, à fin que l'excellence & puissance soit de Dieu, & non pas de nous. Que pleust à Dieu que les documens de nostre fragilité ne fussent encores fondez sur le spectacle & pitoya210 SERMON FUNEBRE

ble exemple, que vous voyez presenté en ceste Eglise, du corps d'ung si grand Roy, accompaigné de deux siens silz, du treschrestien Roy François premier de ce nom, decedé apres plusieurs memorables preuves de ses vertus, & estant au cours & continuation de choses plus grandes, en la cinquantetroisiesme année de son aage, d'une apostume & fiebvre continuë tresviolente & tresdoloreuse. Quant à ses deux enfans, tous deux sont morts avant deux enfans, tous deux sont morts avant la fleur de leur aage. Feu Monseigneur le Daulphin, nommé du nom du pere François, a esté, (ce que je tairoye voluntiers; mais il ne se peult ne oublier avec raison, ne se rememorer sans passion trop vehemente) seu Monseigneur le Daulphin donc a esté tollu à ce royaume par poison avant que s'employer se sière preuse de se avant que s'employer & faire preuve de sa vertu. Feu Monseigneur d'Orleans, appellé Charles, apres plusieurs belles cho-ses faictes est mort d'une maladie pestilente. Or voyons nous, & du pere, & des deux enfans avec leurs effigies, les sceptres, couronnes, armes, & enseignes exposées, pour estre ensepvelies avec eulx, & la rigueur inexorable de la mort en leurs vertus, en leurs aages, & diversité de leurs decés. Et disons, non sans grande cause, que nostre vie est abaissée en pouldre, &

DE FRANÇOIS PREMIER. 21

nostre corps couché & prosterné en terre. Et à fin que ceste orasion soit premierement à l'honneur du Createur, apres à la recommandation des ames des destunêts, s'ils ont besoing de relaxation, detenus en quelques peines temporelles, nous recourrons à l'imploration de la grace qui nous delivre de la mort, pour laquelle impetrer invoquerons l'intercession de la glorieuse Vierge Marie Mere de Dieu, avec

Messer de la falutation evangelique, Ave Maria.
Messer de la messer feres en Iesus-Christ, ceste commemoration de la vie & mort du seu Roy principalement consiste en la rememoration de ses faicts & deses vertus, & par toute l'oraison en une incitation à douleur. Et maintenant, pour la grandeur & infinité des vertus & des faicts de luy, je me suis asseuré en vostre congnoissance & bonté, & que quand vous congnoistrez que je tairay beaucoup de choses, pour le grand nombre, & celles que je diray, je les diray moindres qu'elles ne sont pour leur grandeur, vous serez si humains que vous me pardonnerez, cong-noissans que je n'ay le temps pour en dire tant qu'il en y a, ny homme qui ait l'elo-quence pour les dire si grandes qu'elles font, en beaucoup plus de temps que je n'ay. Quant à esmouvoir à douleur, & re-

## 212 SERMON FUNEBRE

freschir les playes qui ne sont consolidées; & quin'ont encores leurs cicatrices, il est facile à ung chascun, en touchant tant foit peu sur le mal, non seulement renouveler, mais faire plus aigre la douleur d'une si grande perte; mesmement à ceulx qui ont & auront tousiours en memoire la valeur des choses perdues, la bonté, les vertus, la doulceur, l'humanité, l'amour, & bonne nature de ce grand Roy. L'avancement, les biens, & les honneurs receuz ne peuvent jamais demeurer en personnes honnestes, & non ingrates, sans memoire, ny la memoire sans regrets, ny les regrets fouventesfois sans larmes; en quoy nous accompaignons le Roy qui est à present, fon sang, & tout ce royaume. Ie diray plus, qu'il y a peu de lieux en la Chrestienté qui ne se sentent ou du dueil ou de la perte. En ung argument donc fi lamentable, devant personnes ayans tant de causes de se douloir en cest endroit, puis qu'il ne fault point d'Orateur, je me suis asseure que je pourray, comme ung chascun autre, suffire à esmouvoir passions & affections de tristesse. Et si la douleur de celuy qui est prononceant l'oraison sert de quelque chose à esmouvoir les auditeurs, si les vrayes larmes de luy en une matiere froide & faincte ont souventesfois esmeu

DE FRANÇOIS PREMIER. 213 les assistans, je puis dire que je suis tressuffisant pour cela. Car j'ay en ma part assez de causes pour me douloir, & pour la douleur affez de larmes à espandre abondamment fur le monument de mon maistre. Et n'est ja besoing que je die ce que Ieremie terem.9. dit, en deplorant les maulx de son peuple: Qui mettra en ma teste planté d'eaue, & donnera à mes yeulx une fontaine de l'armes, à fin que je pleure jour & nuict? Il ne me sembloit point aussi convenir que je luy eusse esté en sa vie professeur de bonnes lettres, consolateur à sa mort, & ne luy fusse point deplorateur à sa sepulture. Et vrayement si jamais personnes furent regrettables pour dons de graces, si jamais furent hommes recommandables de vertus, ceulx cy le font pour toutes les causes dont non seulement tels Princes, mais toutes autres personnes debvroyent estre recommandées & regrettées. Et pour dire briefvement de la lignée dont ils sont extraicts, Non sans cause en l'erreur des anciens, qui deifient les vertus, ont esté estimez descendus des dieux les Rois predecesseurs de ceulx cy; lesquels, avec les Francs leurs subjects, sont venus des extremitez de Septentrion, par quelque fortune que ce soit qu'ils soyent là arrivez, ou bien naiz par les Scythes & les Ger-

SERMON FUNEBRE mains, passez le fleuve du Rhein, & arrivez en Gaule, renversans & prosternans, par tout, non seulement les Romains, mais tout ce qui leur estoit à l'encontre. Et comme Hercules a surmonté les monstres, ils ont dompté en leur chemin tous les barbares par leurs armes, qui ont esté terribles & espouvantables à tout le monde. Libanius Sophista, en une oraison funebre qu'il feit pour l'Empereur Iulian, les ramentoit comme invincibles, & pour la merveilleuse gloire de leurs armes, non plus femblables aux autres hommes que tours fortes & inexpugnables à hommes de commune force. Et avant la religion Chrestienne receuë, non seulement ont eu les armes plus terribles que tous autres, mais ont eu en usage la police de regner plus admirable, la discipline, les loix, les coustumes de leur royaume meilleures beaucoup que Platon ne autre philosophe n'a jamais sceu imaginer ny escrire en ses livres: qui est signe manifeste de singuliere sagesse & prudence, oultre la force dont ils ont passé tout le monde. Et depuis la religion Chrestienne, les enseignes & la croix de Iesus-Christ, chassées quasi de toute l'Asie & l'Aphrique, ont esté reportées par eulx oultre le fleuve de Eufrates & du Nil, & maintenuës si long temps,

DE FRANÇOIS PREMIER. par tant de voyages, que je puis soustenir facilement que je ne sçay s'il y a nation au monde qui ait tant de fois vestu les armes, pour quelque querelle que ce soit, qu'ont faict les Rois de France & leur nation pour l'honneur du nom de Iesus-Christ, pour l'exaulcement de la Foy, pour la religion & justice, encontre l'infidelité, les oultrages des barbares, les heretiques, & schismatiques. Et si en Esaie Dieu a appellé Esa. 44. Cyrus fon pasteur & son Christ pour une 45. seule reduction de la captivité Iudaique, la reedification du temple de Hierusalem; ces Rois, qui depuis Clovis ont tous mi-lité pour Iesus-Christ, pour son nom, & pour son honneur, est ce en vain qu'ils ont eu onction & armes celestes, miracles de guarisons, & qu'ils portent le nom de Christ? qui ont par leurs trophées & monumens de leurs victoires pour Iesus-Christ respanduz par tout le monde, dés l'Orient jusques en Occident, mis les mesmes bornes en leur gloire & estendue de leur renommée & les mesmes fins & extremitez qui sont au ciel & à la terre. Desquels Rois le feu Roy TresChrestien François descendu est de tant plus louable qu'il a sour-monté ou esgallé ses predecesseurs, qui ont passe tous les autres, & a renouvelé l'exemple domestique & paternel en soy-O iii

SERMON FUNEBRE mesme, rendu à sa posterité, & represen-té sans aucune diminution, & augmenté en beaucoup de poinces. Or quant à ses deux enfans, à fin que la commemoration de leurs merites ne confonde ou empesche la narration des grandes & admirables ver-tus du pere, briefvement, seu Monsseignes. neur le Daulphin, encores qu'il ait esté anticipé de mort avant qu'il ait peu du tout monstrer la fleur du fruict que tout le monde esperoit recüeillir de l'honnesté, vertu, & semblance exprimée en luy du pere & de ses predecesseurs, si est ce que pour l'expression d'icelles il a laissé de luy telle reputation en ce royaume & aux terres estrangieres, & en Asie, & en Europe que jamais l'esperance ne sut si grande de Prince, quel qu'il sust, qui soit mort de son aage. Mais ceste esperance a esté de-vorée par la mort envieuse sur toutes cho-ses singulieres. Monseigneur d'Orleans est mort ayant dessa esté employé heureuse ment en son premier aage, & quasi en enfance, & s'estant vertueusement prouvé en la conqueste & reconqueste de Luxem-bourg: duquel l'expectation, pour l'ex-perience de ceste grande vertu avant sa maturité, a d'autant plus laissé de descon-fort en ce royaume que la mort soubdai-nement survenue l'a ravie & desraudé

DE FRANÇOIS PREMIER. 217 d'ung bien congneu l'attente de tout le monde. Et combien que tous deux foyent mors en ceste grande jeunesse en laquelle la mort est moins attenduë & portée communeement plus impatiemment, ils font mors pourtant si constamment, si patiemment, si catholiquement que s'il fault seulement en toutes choses regarder à la fin, la fin en a esté si bonne, si lottable, & si honorable qu'elle n'a laissé aucune chose que eust peu autrement parachever plus grande longueur de temps ou prolongation de vie. Le feu Roy, dés le commencement de son education soubs feu Madame sa mere, oultre le commun cours de l'aage pueril, monstra toutes les premieres marques des graces & vertus qu'il a depuis, par la succession des ans, monstrées parfaictes de tous poincts & accomplies. Quant aux biens du corps, de luy se peult dire autrement que de Socrates, que son ame habitoit en ung logis, c'est à dire, en ung corps, accommodé de beaulté, de belle taille, de bonne grace à la valeur d'elle, autant que peult estre accommo-dée une chose terrestre à une celeste & divine. Et de son temps il n'a esté ny gentilhomme ny autre mieulx ne plus adroict à cheval ne à pied, ne mieulx s'aidant de toutes armes, fort & dispos autant qu'il

SERMON FUNEBRE s'en trouvoit point, bon luicteur entre les excellens, viste & legier, bon coureur & voltigeur, pour sa taille, tellement qu'il avoit le corps faict expressement pour satisfaire à la grandeur de son courage; patisfaire de son courage; p tient à tout travail, pour supporter froid, chauld, faim, soif, à quoy il s'estoit de toute sa jeunesse exercité de telle façon que le passermps qu'il prenoit estoit une perpetuelle exercitation aux travaulx & aux labeurs de vertu; comme l'exercice des armes, & la chasse; laquelle Xenophon a eue en telle reputation qu'il a esti-mé l'art de venerie estre ung vray exercice pour preparer le corps & le cueur pour entreprendre & pour foustenir les travaulx, les dangiers, les necessitez, & incommoditez de la guerre. Et assez l'ont veu, peu de temps a, porter le harnois si longuement & si continuellement que nul jeune homme ne l'eust peu ne mieulx ne plus longuement endurer. De ses meurs & si continuellement que nul jeune homme ne l'eust peu ne mieulx ne plus longuement endurer. conditions honnestes, de la doulceur de sa parolle & affabilité & humanité, l'on peult dire que de personne, quelle qu'elle foit, il n'a jamais en parlant blesse ne les oreilles ne offensé la volunté, qu'il ait peu, & que de plus humaine personne qu'il a esté ne fut jamais ne veu, ne ouy, neparlé, ne escript. Laquelle moderation d'huma-

DE FRANÇOIS PREMIER. 219 nité en ses faicts, comme en ses parolles, en la grandeur où il estoit, à laquelle est naturellement conjoincte arrogance & incontinence, est ung argument necessaire que la raison avoit chassé hors de son cueur toutes les intemperées passions qui ont accoustumé de suyvre ceulx qui sont en telle fortune; comme il adveint à Alexandre, qui pour ceste cause veint en telle insolence (laquelle il monstra en Lysimachus, en Callifthenes, en Clytus) qu'il fut à la fin intolerable aux siens. Au contraire, ce grand & merveilleux Roy, avec ses familiers, avec tous autres, luy qui n'oultragea jamais personne, ne se resentit jamais en debatant & disputant de liberté quelconque de parolle dont on usast contre luy en contradiction ou difference d'opinion. De clemence se peult dire plus de luy que de Pericles, qui n'eut jamais authorité royalle; & toutesfois mourant se glorifioit, entre tant de beaulx faicts, seulement de n'avoir jamais faict porter à perfonne robbe noire. Mais le feu Roy à sa mort se povoit venter que pour grand Roy qu'il eust esté, pour offense qu'on luy eust faicte, il n'avoit jamais eu les mains teinctes de sang; au contraire, a esté enclin à pardonner à qui a voulu ou n'a voulu pardon de luy. De quoy je pourroye alleguer

SERMON FUNEBRE assez d'exemples, si nul n'y estoit offensé. Et avoit souvent ceste parolle en la bou-che, que la plus grande partie de magna-nimité estoit de pardonner, & pusillani-mité & vilité de cueur estoit vindication. Par tous les lieux de son royaume & par tant d'estranges nations ses bienssaicts sont imprimez en ses prochains serviteurs & estrangiers, & en toutes fortunes, tous aages, & tous estats. Il se peult trouver aages, & tous effats. Il le peult trouver peu d'hommes infignes de quelque chofe raifonnable, qu'il ait congneu, qu'ils n'ayent receu quelque bien ou quelque honneur de luy. Ce qu'il ne fe peult dire, n'en defplaise à l'antiquité, ne de Cyrus, ne d'Alexandre, ne d'aultres quels qu'ils foyent magnifiez & exaulcez par les lettres peult estre plus que par la verité de leurs faicts. Et puis qu'il vient à propos des lettres, Artaxerxes les voulut honorer, estant barbare, en Hippocrates, en la Grece Ionibare, en Hippocrates, en la Grece Ionique. Aussi feit devant luy Darius en Heraclite. Alexandre les aorna & magnifia grandement, toutesfois en peu de personnes: & en Callisthenes les oultragea cruellement. Ptolemée feit ce qu'il peult. Mais le feu Roy ne les a pas seulement honorées magnifiquement en son royaume & de-hors, mais les a edifiées & plantées en son

DE FRANÇOIS PREMIER. 221
peuple par sa largesse & liberalité, tant
Latines, Greques, que Hebraïques. Il a
entretenu & remuneré excellemment hommes esleuz pour leur doctrine, lesquels lisent à present, translatent en tous ars & toutes langues. Et s'il ne fust mort fi tost, il eust faict, comme il avoit defigné, ung college de toutes disciplines & langues, fondé de cent mil livres de rente, pour six cens boursiers povres escolliers. Or n'estime je point les triomphes de ceulx qui ont triomphé de la Grece & despouillé la fontaine & origine des let-tres & de l'humanité de ses aornemens & richesses. Mais qui pourroit ne louer ce-luy qui a remis les aornemens de la Grece en vie & en vigueur, la poesse, l'histoire, la philosophie en son royaume; a faict cher-cher les livres, qui encores se cherchent par tout le monde, & faict tous les jours refusciter autheurs & memorables esperis qui estoyent il y a plus de mil ans ensepve-lis? Or si vous me permettez, O lettres, que je m'adresse ung petit à vous, & que je y parle en ceste perte & desconfort où vous estes non sans cause; (car s'il eust vescu plus long temps, il vous eust davantage exaulcées) il fault que vous regardiez à recongnoistre les grands biens, les grands honneurs que vous avez receu

## 112 SERMON FUNEBRE

deluy. Car si par toutes les especes de vos escriptures, si par tout les genres de vos facultez & puissances, il n'est celebré & exaulcé perpetuellement & en eternelle memoire, il se dira de vous, qui estes les maistresses & preceptrices d'honneste vie & liberale, que vous debvez desormais eftre estimées vilaines & ingrates. Encores est de ceste liberalité ung grand aornement & enrichissement de son royaume, que pour avoir faid mouller, acheter, & chercher par tout tous les ouvrages excellens de statues antiques & images en quoy la memoire de l'antiquité se conserve, toutes les exquises painctures, il a restitué en son royaume l'art statuaire, la sculpture, & paincture. Ainsi ne pouvoit estre cest excellent entendement, ny durer, sans attirer à soy & associer toutes les choses singulieres. Pour justice & equité, il disoit & usoit d'une maxime de philosophie politique, que le magistrat ou le Roy debvoit commander à tout le demourant, mais les loix à luy. Et vous, Mesfieurs de la justice, sçavez comme il y a tenu la main, & combien il a travaillé de cuider faire ordonnances & reformations pour la briefveté de la justice & diminution des frais. La force & valeur de son courage se dira particulierement apres. La

DE FRANÇOIS PREMIER. patience en ses adversitez & afflictions, & en ses maladies, & és pertes de ses enfans, la magnanimité au contemnement & mel pris des choses humaines, a esté si grande en luy qu'il n'y a personne en ce monde qui l'ait jamais veu abattu ne vaincu d'aucune chose, ny en prosperité s'eslever, ny en adversité se rendre. Et tout l'exercice de sa vie & l'experience de ceulx qui ont vescu avec luy tesmoignent assez de sa sobrieté & temperance. Il se peult dire qu'il a par son exemple voulu chasser de son royaume & a abhorré tousiours l'yvrongnerie, les bourdelages, & les blaphesines. L'entendement, l'esperit, & jugement de luy estoit tel qu'il n'y a homme, qui l'ait congneu, qui ne die asseurément, & qui en le disant ne die verité, qu'il n'en veit jamais ung pareil. La facilité de comprendre, si grande, que jamais ne luy fut parlé de matiere, pour difficile qu'elle fust, qu'il n'entendist plus parfaictement & plus facilement que nul autre. L'estude & volunté de sçavoir telle que dés le commencement de son jeune aage il n'a jamais cessé de faire lire devant luy les livres facrez, les histoires, faire translater, faire disputer continuellement à sa table, en beuvant & mangeant, à son lever, à son coucher, des plus interieures choses & plus difficiles de

SERMON FUNEBRE l'erudition Greque, Latine, & Hebrailque, & en tous genres & especes d'autheurs & de lettres tant sacrées que prophanes. La memoire si retenante que je croy certainement qu'en ce monde n'en y ait une telle pour le present, dont est venu le sçavoir inestimable duquel estoit plein. Premierement il sçavoit & parloit la langue Françoise mieulx que homme qui fust vivant en son royaume. La Latine, il l'entendoit aucunement. Il ne ignoroit aucune histoire ou poësie, ny Greque, ny Latine, ny Hebraïque. La Chorographie & Cosmographie de tout le monde, & mesmement de son royaume, sçavoit il mieulx que homme à qui il parla jamais. La Philosophie disputative, & la morale, & la politique, & la naturelle avoit il si bien comprins, tant par jugement naturel, que par avoir la memoire des choses ouyes ou leües, que le plus sçavant homme dú monde ny sçavoit rien davantage. Aux mathematiques, tant d'une naturelle inclination qu'il y avoit, que d'avoir voulu des sçavans en entendre & congnoistre la plus grand part, il avoit si grand jugement que pour la situation des lieux, pour le project & regard des veues, pour la perspective, pour la raison des bastimens, (dont il a commencé & laissé les exemples & patrons

DE FRANÇOIS PREMIER. trons de l'Architecture en son royaume) pour les fortifications des places, (de quoy il a laissé son royaume si fort, & ses frontieres si bien bordées) pour la construction de toutes machines & artilleries, & conduicte d'icelles, il fut jamais peu d'hommes comparables à luy. Il avoit l'eloquence si merveilleuse qu'il n'a esté de son temps, ny ne sera, comme je pense, du nostre, qui l'approche. De ce qu'il a laissé par escript en poësse Françoise, asseurez vous que d'abondance & grandeur d'invention, de gravité & magnificence de ftyle, de dignité & majesté de son elocu-tion, n'avons rien, ny Grec, ny Latin qui la surpasse. Il estoit tressçavant aux sainctes lettres, & y avoit peu de matieres dif-ficiles, & de grande importance, qu'il n'eust ouy traicter & retraicter devant luy, & en disputant, monstroit bien qu'il n'en avoit rien oublié. Et de toutes ces parties s'estoit composée & amassée en luy une prudence, sapience, intelligence, science de tant de choses que la profondeur de son fens ne se pouvoit, non plus qu'une abys-me, ne souder, ne mesurer. Or il m'est advis, à dire vray, que je ne viendray jamais en lieu où il ait conversé longuement qu'il ne me semble que le lieu mesme, les murailles, & les parois regrettent & desi-

SERMON FUNERRE rent cest entendement, ceste voix, ceste grace & parolle divine. Pardeffus toutes ces chofes, l'amour de Dieu & de son prochain a esté apparente en toutes les parties & actions de sa vie. De sa foy, il a laissé pour tesmoignage, & sa vie en la perpetuelle repression des heresses, & sa mort en la profession de la foy catholique. On l'a veu en une devotion publique, en une procession qui se feit en ceste ville pour l'expiation de quelques placars & choses insolentes contre la sentence & doctrine catholique, y affister devotement, nuë teste, & une torche au poing; & ouyrent plusieurs ce qu'il dict disertement de la re-ligion Chrestienne, & veirent aussi ce qu'il feit. L'on sçait assez en quel honneur l'autel, lequel il ne receut jamais sans larmes; la confession, qu'il faisoir souvent à si grande contrition. En quel soing il avoit l'authorité de l'Eglise catholique; en la repression des heretiques, ausquels il n'a jamais voulu en tresgrande occasion adherer pour sollicitation quelconque.L'amour envers fon prochain, felon l'ordre des temps & les degrez de charité, est apparent premierement en l'honneur & re-verence & amour qu'il a porté au feu Roy Loys XII. & à la Royne Anne, à feu

DE FRANÇOIS PREMIER. 227 Madame sa mere en son vivant & apres sa mort ; laquelle il honora de sepulture royalle, & luy fonda comme ung anniversaire de plus de cent mil livres de rente, en ses serviteurs, qui l'avoyent autresfois servie, lesquels il entreteint tous aux mesmes estats & mesmes gaiges esquels elle les avoit entretenus. Qui ne sçait le doulx traictement qu'il a faict à la feu Roine Claude ? le magnifique & somptueux à la Roine douairiere? la doulce amour, cordiale, & paternelle qu'il a portée à Messeigneurs ses enfans, & les défuncts & les vivans? au Roy, à la Roine, à Monsieur, & à Madame leurs enfans, Madame Marguerite sa fille, au Roy de Navarre, & à la Royne sa seur, à Madame la Princesse fa niepce, & aux autres consequamment? Laquelle amour est tant apparente qu'elle n'a besoing d'estre tesmoignée. Et n'est point merveillable si entre ces personnes, qui en ont eu la congnoissance, à present le dueil est si grand. Il ne fut jamais nul en ce monde qui ait tant aimé ses serviteurs ne si bien recompensez qu'il a ; à l'evidence dequoy il n'est ja besoing de preuve. Son peuple, en la necessité des guerres & affaires qu'il a eues, a esté à son grand regret chargé incessamment, & sa noblesse travaillée. Mais si les a il rousiours des-

SERMON FUNEBRE chargez autant qu'il a peu pour le temps; & à la mort, a monstre l'amour qu'il leur portoit en la derniere commemoration & recommendation qu'il en feit. Il louoit la charité & l'aumosne secrette, en s'enquerant diligemment des povres vertueux & necessiteux; & oultre ses aumosnes ordinaires vouloit estre adverti où il se trouveroit quelque bonne & apparente occasion d'une grande charité, & y survenoit tresliberalement & magnifiquement; & en fomme estoit trescharitable & pitoyable en toutes les necessitez & povretez qu'il congnoissoit, & contraire à ceulx qui par leur indiscrette largesse ne faisoyent riens que augmenter le nombre de coquins & de belistres. Est ce donc chose facile à ses enfans, à ses prochains, à ses serviteurs, à ses subjects & estrangiers, Gentilshom-mes, gens de justice, gens de lettres, de toutes vertus & artifices honnestes, & de guerre, & de paix, mettre en oubliance la douleur de la mort & la perte de celuy que la noblesse de sang & gentillesse de meurs, la justice, les sciences liberales, les ars, les vertus, les lettres, & la paix, & les armes doibvent, cesemble, plaindre & regretter à jamais? Nous verrons des armes. Car je viens maintenant à une partie de ses plus beaulx faicts; laquelle toutesfois je suis

DE FRANÇOIS PREMIER. 229 contrainct, pour le trop peu de temps que j'ay, de discourir trop succinctement & briefvement.

Du vivant du feu Roy Louys, en l'aage de environ dixfept ou dixhuich ans, fut envoyé Lieutenant general du Roy en Guyenne contre le Duc d'Albe Lieutenant du feu Roy d'Espaigne & les Anglois en grand nombre, qui estoyent à Fontarabie; où il deffit ce qu'il rencontra de l'armée du Duc d'Albe, dont le reste s'en alla enroupte; & tost apres les Anglois se rembarquerent. Et s'esprouva si bien en ceste premiere charge que au jugement de tous les Capitaines il n'obmist une seule chose, ny en la providence, ny en l'execu-tion, qui doibtestre en ung chef hardi & vaillant, sage & experimenté de longtemps. Fut ce pas en luy une vertu miraculeuse que tost apres Lieutenant du Roy en Picardie, luy seul soubdainement rasfeura ce grand effroy & grand espovantement de toute nostre gendarmerie & des Capitaines mesmes, & feit teste à deux trefgrands & trefvertueux Princes, au feu Empereur Maximilian, & au feu Roy Henri d'Angleterre, y estans en personne, les arresta, & mena hors de la frontiere; meit une singuliere devotion de combatré en toute son armée au lieu de l'estonne-

SERMON FUNEBRE ment qu'il y avoit trouvé ? chose tresnecessaire au temps que c'estoit, apres la roupte de nos gens à Novarre, & estans les Suisses pour lors devant Dijon, & quasi nostre royaume assailli de toutes les nations Chrestiennes. Qui doibt estre pre-mierement attribué à Dieu & au bon heur de ce royaume & à ce qu'en si jeune Prince, qu'il estoit alors, y eut tant de prudence, de cueur, de vertu, & d'asseurance en ung effroy public & commun. Ie passe la mort du seu Roy, à qui il assista en sa maladie & servit comme à son pere jusques à la mort, & plusieurs beaulx actes au commencement de son regne; & viens à la bataille des Suisses en Italie, au lieu de Marignan, au temps qu'il avoit affaire à l'armée de nostre saince Pere & des Espagnols & aux Ligues, estant toutesfois en l'alliance des Venitiens. Et me semble que pour avoir vaincu une nation toufjours accoustumée à vaincre, & mesmement au temps qu'elle estoit au plus pros-pere cours de ses victoires, & lors que sa vertu estoit plus terrible & formidable à tout le monde, il n'a riens faict moins que feit Philippe perc d'Alexandre le jour qu'il vainquit l'armée commune des Grecs à Cheronée. Et qui considerera, non le nombre des vaincus, mais la vertu, non la

DE FRANÇOIS PREMIER. 231 grandeur de la conqueste, mais la diffi-culté, il est manifeste que Philippe seit plus ce jour, vainquant les Grecs estans de treslong temps comme en possession de vaincre en trespetit nombre innumerables millions de Perses, que ne feit Alexandre fon fils suppeditant en trois batailles les Perses, par ceulx en partie par lesquels de filong temps ils avoyent apprins & ja receu pour coustume d'estre vaincus. Or donc le feu Roy ayant affaire à ceste terrible nation, & la plus formidable à pied qui fust lors & qui soit encores à present, fut en ung combat si merveilleux & si aigre que durant bonne partie de deux jours & une nuict, avec inclination de victoire variable & incertaine, il monstra en soy, en sa providence, en son asseurance, estant le cas toutesfois foubdain & impourveu,& en l'ordre qu'il meit soubdainement pour la bataille, tout ce qui se peult demander & desirer de suffisance & de vertu en ung chef tressaige & treshardi. Et de ses mains, comme il luy fut necessaire de faire, il feit ce qu'ung bon fouldard peult plus foubhaiter pouvoir faire; ayant le premier de sa trouppe, devant ses enseignes, charge vifvement, & rompu ung bataillon des ennemis, rallia ses Lansquenets renversez & mis en fuite, les ramena à son artillerie

SERMON FUNEBRE abandonnée, se presenta de combatre à pied avec eulx; & ainst toute la nuich & le lendemain ensuyvant il feit office de tel Capitaine que, apres Dieu, sa presence fut certainement le gaing de la bataille. Et apres long & divers combat, la victoire obtenue par luy, rendit incontinent gra-ces à Dieu, & les feit depuis rendre publiquement en une conción. Là semblablement fut spectacle à tout le monde sa moderation en une si grande victoire, la promesse & la foy observée à ses alliez, l'honneur & reverence rendue à nostre saince Pere à Boulongne. Depuis son re-tour en France, je laisse l'exercite des armes qu'il continua, & viens au commenrement d'une guerre qui commença entre l'Empereur, qui est à present, & luy; laquelle contention d'honneur de deux si grans Capitaines & si vertueux Princes peult avoir esté excitée pour les pechez & punition de toute la Chrestienté. L'ay bien memoire avoir ouy dire au seu Roy que pour guerre qu'il ait jamais eüe avec l'Empereur, qui estoit pour la dispuration de pereur, qui estoit pour la disputation de leurs droicts & difference d'entre eulx, encores qu'il s'affeurast de sa bonne querelle, il ne l'avoit jamais hay pour cela, & que le fçachant & voyant en necessité, il ne se fçauroit tenir qu'il ne le seçourust. Lors il

DE FRANÇOIS PREMIER. me souveint qu'en Homere Hector du costé des Troyans, Aiax Telamonius du costé des Grecs, combatent ensemble, comme pour l'honneur & reputation de l'une & de l'autre partie, sans aucun semblant de haine ou de ire; & apres avoir parlé ensemble paisiblement, apres avoir combatu longuement & perilleusement, à la fin se separent comme amis, & se caressent en-· femble de parolles amiables & de presens. Il adveint donc que pour le commence-ment de la concertation de ces deux persones heroiques, d'une petite emotion de tierce personne veint l'affaire à tant que par une grande compagnie de Bourguig-nons & Alemans Maisieres sut assiegée, depuis secourue, renvitaillée, le siege levé, les ennemis chaffez & reculez par le Roy, la riviere de l'Escau passée sur les ennemis estans en bataille pour le combatre ses gens à demi passez; & là voulut combatre à pied avec les Suisses; remis à cheval, marcha droict aux ennemis, lesquels se retirerent en roupte, & furent chassez jusques dedans Valenciennes; dont l'Empereur contrainct fortit, & s'en alla. Ie passe la conqueste de plusieurs villes, & que peu de temps apres, je ne sçay par quel con-feil, le seigneur de Bourbon s'aliena de son. sang & de ce royaume. En quoy le Roy

SERMON FUNEBRE monstra tresamplement sa clemence & humanité. Car non obstant qu'il sceust toute l'entreprinse long temps avant, il ne voulut jamais pourtant user, ny en luy, ny en autre, du droict & auctorité de Roy. Ledict sieur de Bourbon apres mist le siege devant Marseille avec une grosse armée de l'Empereur; lequel siege sut levé par le feu Roy en personne, & l'armée de l'Empereur chaffée jusques à la duché de Milan. La ville de Milan mesme reprinse, & la plus grand part de la duché. Le siege mis devant Pavie; dont ensuyvit la bataille où il fut prins si bien combatant & faifant qu'il ne se peult dire de luy sinon ce que Andromache dit à son mari Hector, que son grand cueur & sa merveilleuse vertu luy furent cause de sa perte ; laquel-le vertu apparut lors tant plus grande que sa fortune se monstra moindre. Et de là veint sa prison, en laquelle la fortune mes-me & la vertu de luy furent au combat continuellement long temps: toutesfois à la fin la vertu demeura fuperieure ; & ne la prison, ne la maladie qu'il eur, ne sceurent jamais tant faire qu'il n'eust plus cher le bien & honneur de son royaume que sa li-berté ou sa vie. En quoy il convainquit la sentence de Theophraste, lasche & indig-ne de la voix d'ung philosophe; qui dit

DE FRANÇOIS PREMIER. que fortune, & non sapience, ha le gouvernement de la vie des hommes. Laquelle sapience toutesfois en luy a tousiours tenu la raison de son entendement droicte & dirigée à son but, comme ung timonnier prudent & intelligent n'abandonne jamais par les grandes fortunes le timon de sa nef, par lequel il la conduict au port. Ainsi sa sagesse le gouvernant par la raison de son entendement, parmi les tempestes de sa prison & de sa maladie, de la prison de ses enfans, en despit de tous les vens contraires, l'a reduict & ramené à port, Ne cesseront donc jamais les voix & tesmoignages d'ignorance de ceulx qui tous les jours encores regrettent en luy sa for-tune: comme vrayement si la rudesse de sa fortune avoit obscurci, & non esclairei, sa vertu. Aux Troades de Euripides, Cassandra jeune fille inspirée du dieu divinateur Apollo (comme il se lit entre les Poëtes) est beaucoup plus sage que sa vieille mere Hecuba transportée & alienée de son sens par ses passions. Car là Hecuba lamente, deplore, & deteste, Cassandra approuve, loue, & exaulce la mauvaise fortune de Troye; par laquelle seule ont esté publiées & manifestées & dediées à immortalité les vertus inestimables d'Hector; qui autrement demeuroyent pour

SERMON FUNEBRE estre ignorées, ensepvelies en perpetuelles tenebres. Pourquoy je di que à qui-conque ait esté desirable meilleure fortune au feu Roy, il est beaucoup plus loüa-ble en luy, l'avoir vaincue telle quelle a esté, & én avoir rendu plus claire & fait plus illustre sa vertu, mesmement sans aucune diminution de son royaume. Depuis fon retour de prison en France, le Pape Clement estant prins entre les mains des Lanfquenets & Espaignols, il despescha une grosse armée pour la delivrance du Chef de l'Eglise catholique, suyvant ainsi ses predecesseurs Rois de France: dont il fut cause de la delivrance de nostre sainct Pere. Avec lequel saince Pere depuis sut traicté à Marseille le mariage du Roy & de la Roine à present, & autres choses concernant le bien & la paix de la Chrestienté.

Quelque temps apres resourdit de nouveau. la guerre entre l'Empereur & luy. Auquel temps Peronne assiegée d'une grosse & forte armée, & l'Empereur en personne entréen ce royaume plus de quarante lieues, du costé de la Provence, le Roy seit si sagement & si magnanimement, en personne venant en son camp d'Avignon, que l'Empereur sut contraince de se retirer à grosse perte, & de

DE ERANÇOIS PREMIER. l'autre costé le siège de Peronne se lever. L'année apres entra au païs de son ennemi, print la ville de Hedin & le chasteau vigoureusement, & S. Pol, & autres places, & là où il eust peu brusser & endomma\_ ger davantage le païs de son ennemi, il ne voulur. Ceste année là mesme passa en Piedmont, secourut & envitailla ses places; & le passage des Alpes occupé & gardé par l'armée de l'Empereur fut ouvert & forcé du costé de Suze. Les Lansqueners & Espaignols jectez du hault en bas de la montaigne & rembarrez. Apres laquelle victoire, ayant l'arme en la main, feit la treve avec son ennemi. Depuis la treve faicte à Nice, l'Empereur passa par sa permission amiablement par France, pour aller d'Espaigne en Flandres en ses affaires tresurgens & tresnecessaires, mesmement de ses païs bas, pour certaines desobeïssances & sublevations de peuple, ausquelles ne voulut jamais entendre ledict sieur Roy; en quoy il eust peu toutesfois griefvement exulcerer les affaires de l'Empereur. Duquel Empereur l'amiable, fraternel, & honorable recueil en France, quelque dissimulation qu'il y ait, declaira assez à tout le monde & tesmoignera à jamais la loyaulté & foy du Roy, l'amitié entiere, l'integrité; & le grand desir qu'il

SERMON FUNEBRE avoit de la paix universelle & repos de toute la Chrestienté. Et à quelqu'ung qui le louoit lors de sa fidelité, il seit ceste response memorable: Que quand la foy & promesse debvroit failliren tout le monde, si n'y auroit il point de raison qu'elle ne demeurast entre les Princes: desquels les puissances sont si grandes qu'elles ne sont contraignables ny par jugemens, ny par loix,& ne demeure ny en leur parolle ny en leur faict seureté, ny arrest, si ce n'est seulement de leur foy; & que la foy feule n'e-ftoit louange fuffifante d'ung bon Prince, non plus que d'ung bon Chrestien, sans les œuvres. Or depuis neantmoins les choses ne se tindrent point en paix; mais se resentant de quelque oultrage & violences faictes à ses Ambassadeurs, fut contraind de reprendre les armes. Ainsi plufieurs dommages faicts & receuz d'ung costé & d'autre, Landreci prins par luy, & fortifié & gardé contre les camps de l'Empereur & des Anglois, & depuis luy pre-fent renvitaillé à la veue de l'Empereur, qui avoit, avec ses forces, celles d'Alemagne & d'Angleterre; où, partant de fainct Supplice, pour gaigner le logis de Chasteau Cambresi, le Roy estant adver-ti qu'il pourroit estre combatu en chemin, monstra, parlant aux Suisses, Lansque-

DE FRANÇOIS PREMIER. 239 nets, & François, la joye & volunté qu'il avoit de combatre. Depuisentrerent en ce royaume l'Empereur du costé de Champaigne avec une grande & merveilleuse armée & les forces d'Alemaigne, & du costé de Picardie le feu Roy Henry d'Angleterre avec ses forces, & les Hennuyers & Flamens. Desquels ennemis pourtant, luy seul, par la grandeur de son cueur, & bonte de conseil, & equipolence de ses forces, se desfeit & despescha tellement que, excepté Boulongne, il ne perdit ung poulce de son royaume. Laquelle Boulongne toutesfois ne se peult dire qu'elle fust prinse ny par la force des ennemis, lesquels tost apres la composition de la place se retirerent & embarquerent en haste, ny par faulte d'y avoir pourveu, autant qu'il est possible de pourveoir aux advenemens incertains des choses, & bien souvent hors de la providence des hommes. Assez de ceulx qui sont presens congnoissent pour la briefveté combien je laisse de ses faicts, & pour la mesme cause combien je abrege ce que je dy. Ie passe toutes les entreprinses par son advis conduictes en son absence. Depuis son retour en France, apres la bataille de Marignan, la defense de Milan, la retraicte de l'Empereur Maximilian, les faicts de Veronne,

SERMON FUNEBRE 240 Bresse, la duché d'Vrbin, l'entreprinse de Baruc, les gens envoyez en Dannemarc, les entreprinses sur l'Espaigne au royaume de Navarre, la conqueste, la garde, & renvitaillement de Fontarabie, Parme, Plaisance, la Bicocque, & autres lieux, armées envoyées & renvoyées en la duché de Milan, le siege de Milan, les Alemans rechassez de Champaigne, la defense de Hedin contre les forces de l'Empereur & des Anglois, la ligue en Italie, les entreprinses de Naples, victoire contre l'armée de l'Empereur par mer , la prise & reprise de Pavie, les affaires de la duché de Virtemberg, & paravant la reconciliation des Ligues & Suisses entre eulx, la reduction des païs de Monsieur de Savoye, la defense de Turin & de Piedmont, le renvitaillement de Terouane, une armée en Piedmont, le voyage de Parpig-nan, la conqueste & reconqueste de Luxembourg, la conservation & envitaillement, plusieurs exploicts és païs de Monfieur de Cleves, en Alemaigne, en Escosse, plusieurs belles choses faictes en Piedmont, la victoire de Serozolles contre l'armée de l'Empereur, la guerre continuée vivement contre les Anglois & par mer & par terre. La vie abbregée par la mort en sa cinquantetroissesme année, l'histoire

DE FRANÇOIS PREMIER. l'histoire necessairement par moy, l'esperance du démeurant de sa vie plus grande beaucoup que les choses passées, laissent beaucoup plus à penser que je n'ay dict. Et toutessois aux choses dictes en fortune diverse & variable, en accidens perilleux & estranges, autant que à Roy qui fut oncques au monde, plus que à Pyrrhus, à Demetrius, à Seleucus, à Antigonus, estre tousiours demeuré superieur de la fortune, à la fin avoir gardé le cueur & entendement droict & non vaincu, est ce pas louange ou superieure ou esgalle à tous ceulx de l'antiquité? Alexandre n'a ja-mais experimenté fortune contraire. Theophraste se complaignant pour la mort de son compaignan Callisthenes dit qu'il estoit tombé entre les mains d'ung homme qui ne sçavoit user moderéement de la grandeur de sa fortune. Celuy doncques qui n'a sceu porter sa bonne fortune modestement, je ne sçay comment il eust porté constamment son adversité. Le feu Roy a eu temps prospere & improspere, & a esté plus de fois Fabius Maximus, c'est à dire, l'escu à son royaume, que Fabius Maximus n'a esté à Rome, plus de sois Marcellus (qui estoit appellé l'espée de Rome) à son peuple que Marcellus n'a esté à sa patrie. Isocrates louant les Athe242 SERMON FUNEBRE niens apres Salamins & Marathon est con-trainet, pour les louer davantage, venir aux fables des Amazones, des sepultures des Argives, de la defense des enfans d'Hercules. Mais en la gloire de ce Roy il y a plusieurs Salamins & Marathon. Omi-ses plusieurs belles choses de luy, & le demeurant de ses entreprinses, de ses faicts, & de ses victoires, tant seulement ramentu par les noms & par les testes, fait tel monceau, pour le grand nombre qui y est, que je ne sçay si se trouve deux vies en Plutarque (qui a choisi tous les excellens hommes de la langue Greque & Latine) où il y ait si grande matiere. Ie croy qu'il s'en trouve assez qui l'ayent surmonté en fortunes & en conquestes, peu en nombre de victoires; mais nul qui l'ait passé de gran-deur de cueur, de hardiesse, bon advis, & grand nombre de haultes entreprinses, en diversité, nombre, & difference de puisfans, victorieux, & vaillans ennemis. Îe ne di pas que les bons serviteurs qu'il a eu, dont les aucuns sont presens & vivans, ne luy ayent aydé, comme aussi ont faict les serviteurs à ceulx qui sont comparez à luy. Or est il que la vie des excellens hommes ne se regarde pas seulement, mais plus la force & constance de la mort; comme de Alcibiades, Leonidas, Epaminondas, TheDE FRANÇOIS PREMIER. 243 mistocles, de Hector mesme en Homere, & de Patroclus, & non seulement de ceulx là qui sont morts violemment, mais encores de ceulx qui sont morts passiblement en leurs lists, de Cyrus, de Micipsa, de Marc Aurelle.

Ayez patience, je vous supplie, que nous considerions briefvement la mort de nostre feu maistre, & congnoissez quel a esté & dequel style le dernier acte de sa vie. En quoy il a imité les bons Poëtes, qui font les derniers actes de leurs fables les meilleurs, & se parforcent de surmonter tant qu'ils peuvent la beauté & elegance des precedans. Perseverant donc sa derniere maladie ja pres d'ung mois, & empirant tous les jours, le XX. du mois de Mars au matin, jour de Dimenche, ouyt Messe, se confessa. Et apres la confession, receut le corps de Iesus-Christ avec souspirs & larmes de parfaicte & entiere contrition; feit haultement protestation de sa foy, détestation de ses pechez, & conversion apparente à la misericorde de Dieu, avec grande desplaisance des offenses commises envers Dieu, duquel il avoit receu tant de biens & tant d'honneurs en ce monde, comme il disoit, & desquels estantingrat, il n'avoit craind de trespasfer ses commandemens, violer sa volunte,

SERMON FUNEBRE & l'offenser, non seulement infinies fois; mais en infinies manieres, & que de l'eternelle justice de Dieu tout voyant & tout congnoissant, de la eine & condemna-tion justement meritee il n'avoit autre re-fuge sinon à la pitié de celuy lequel il avoit offensé. Mais que ses promesses ac-compaignées de son insinie bonté, les resmoignages de ses Prophetes & ses saincts, le reconfortoyent à ceste derniere & extreme heure, les exemples de sa misericortreme heure, les exemples de la mitericor.

Luc. 15. de, de l'enfant prodigue, la pecheresse, le

Luc. 15. brigant, l'exemple des dix drachmes, &

Luc. 18. cent brebis, & du publicain, qui n'osoit

lever les yeulx au ciel, & toutes fois (disoit

il) Seigneur, vous avez dict de vostre bouche qu'il sortit du temple & retourna en sa

maison plus justifié en la confession de son

peché que le Pharissen en l'ostentation de

sa justice. Car vous exaulcez ceulx qui se

humilienr & humiliez ceulx qui se exaul. humilient, & humiliez ceulx qui se exaulcent. Vous avez enduré le faix de ceste chair & condition mortelle, les travaulx, blasphemes, oultraiges, les playes, les es-pines, les cloux, & la croix, & ne vous eftes laissé une seule goutre de sang pour nous, duquel sang, Syre, ordonnez & commandez que soit effacée la condem-nation des pechez de ce Roy contrict &

penitent, qui n'a esperance sinon en vo-

DE FRANÇOIS PREMIER. 249 stre misericorde. Car ainsi comme de son costé tout le mal est & toute desolation, du vostre vient & despend toute consola-tion & aide. De bon cueur je quicte & abandonne ce monde, où je vous ay tant offensé, sans avoir aucun regret de le laisfer, mais grand joye & grand reconfort de ce que je viens devant vous, non debatre, mais condemner ma cause; devant vous mon juge, qui estes intercesseur pour moy par vostre misericorde, qui vous a faict naistre en ce monde, souffrir nostre mortalité, monter & mourir en la croix pour moy. S'ensuyvit peu apres l'admon-nestement qu'il feit au Roy qui est à pre-sent, luy disant: Mon filz, je me contente de vous. Vous m'avez esté bon filz & obeissant. Puis que je suis à la fin de ma peregrination en ce monde, & qu'il plaist à Dieu que je vous laisse par sa grace & sa bonté en la mesme charge que j'ay eue de luy en ce monde, entendez que vous ayezdevant toutes choses l'amour de Dieu, son, honneur, & fon nom, & fon Eglise catholique pour recommandée. Quant à la charité & amour du prochain, en laquelle il fault que vous comprenez toute la Chre-ftienté, si fault il pourtant (& ne m'en pourroye tenir, pour la charge que vous prenez) que je vous recommande princi-

SERMON FUNEBRE palement ce royaume, duquel le peuple est le meilleur, le plus obeissant, la no-blesse la plus loyalle & la plus devote & affectionnée à son Roy qui soit ne qui sut oncques. Ie les ay trouvé tels, & tels vous les trouverez. La conservation & amplification d'ung royaume sont les armes, quant à la force, & quant à obvier aux accidens qui peuvent advenir de dehors. Mais sin'est ny le dehors ny le dedans ja-mais bien, ny la paix, ny la guerre, s'il y a faulte de justice, laquelle justice gardez vous bien d'enfraindre ne violer directement ny indirectement en quelque-façon que ce soit, & aimez vostre royaume & son bien plus que vous mesmes, & plus, apres l'honneur de Dieu, que chose qui soit en ce monde. Et dautant que je vous en ay dict, je m'en descharge, & vous en charge. Il nous fault à tous en brief temps laisser ce monde, & comme vous me voyez, estre prest de rendre compte de noftreadministration à Dieu. Et nous Rois, excepté la necessité de la mort, ne som-mes point en ceci comme les autres hommes; mais sommes plus tenuz & plus obligez que les autres, pour avoir receu telle puissance & telle charge de commander I.W. 12. & gouverner ceulx de qui Dieu le createur a nombré, sans en faillir ung, tous DE FRANÇOIS PREMIER. les cheveulx qu'ils ont en la teste. 447

Peu apres son apostume fut percée; de quoy nous pensions tous qu'il fust hors du dangier de la mort. O vaines esperances & fallacieux discours des hommes, comme vous estes pleins de deceptions & d'erreur, & comme vous trouvez souvent le contraire de voz dessaings. Ce jour là mesme Madame sa fille le veint veoir apres difner; à laquelle il tendit la main, & luy dist: Touchez là. Mais la tendreté du cueur paternel fut si grande qu'il fut contraince se tourner de l'autre costé de son lict, & ne peut depuis parlerà elle. Depuis la maladie prolongeant & empirant petit à petit, le mena en diverses esperances jusques au mardi XXIX. jour de Mars. Auquel jour le matin il advisa qu'on luy apprestast l'onction, qu'il ne vouloit point partir de ce monde sans avoir tous les caracteres & enseignes d'ung militant soubs l'estendard & conduicte de Iesus-Christ, asseurant tout le monde de sa mort, & reconfermant la grande joye qu'il avoit en l'esperance de se trouver bientost entre les bras de son seigneur & de son maistre. Ce jour là mesme, entre trois & quatre heures apres disner, pource qu'il avoit le matin parlé d'ung testament qu'il avoit autresfois faict, que l'on n'avoit toutesfois

SERMON FUNEBRE 248 SERMON FYNEBRE
peu trouver, parla au Roy qui est à present, le declara son heritier de tous ses
biens meubles & immeubles, luy recommanda Madame sa seur, luy chargeant de
luy estre pere en sa place, & certains de
ses serviteurs. Qui estoit chose trespitoyable à veoir, comme vous pouvez penser,
veu qu'elle est à present pitoyable à ouir,
Luy reitera le propos qu'il luy avoit tenu
dix jours auparavant, comme nous avons
dict, de la solicitude de son royaume &
l'observation de justice. & qu'il s'asservats l'observation de justice, & qu'il s'asservation de justice, & qu'il s'asservation de justice, & qu'il s'asservation que Dieu, qui n'avoit jamais laissé en ses adversitez le pere, par sa grace & pitié n'abandonneroit jamais le filz, avec telles parolles; Mon filz, vous m'avez esté bon filz, & je m'en contente, je ne m'en iray point que je ne vous donne premierement ma benediction; il vous souvendra de moy. Mais quand vous viendrez en l'estat où je suis maintenant pour aller rendre compte de vostre charge devant Dieu, ce vous sera grand reconfort de pouvoir dire ce que je diray maintenant, que je n'ay point de remords en ma conscience pour chose que j'aye jamais faicte ny faict faire injustice à personne du monde que j'aye sceu. Le soir d'apres, ung peu devant minuict, luy print une rigueur & tremblement si grand que de là nous desesperames

DE FRANÇOIS PREMIER. 249 totalement de la guarifon. Il print l'onction devotement, se preparant luy mesme, & respondant. Et apres la communion demanda la croix, & la baisa, recommanda son esperit à son Sauveur, qui avoit pour luy pendu & rendu l'esperit en la croix, & donna la benediction au Roy qui est maintenant. Il luy sembla apres qu'il veoit quelques visions dont il n'avoit point de peur, comme il disoit, estant si bien accompaigné de Iesus-Christ. Il di-foit qu'on luy faisoit quelques argumenta-tions qu'il confutoit facilement avec l'Esperit de Dieu. Le matin recongneut partie de ses serviteurs, lesquels il loua du debvoir qu'ils faisoyent. Veit le Roy son filz, qu'il embrassa, & luy dict: Mon filz, faictes vous encores vostre debvoir? Dieu le vous rendra. Et luy donna sa benediction pour la seconde fois. Oyant la Messe, & voyant l'hostie entre les mains du Prestre, feit une exclamation en priant Dieu qu'il l'ostast de ce monde, & se meist avec luy. Continua tout le jour en ce bon propos, en la commemoration de l'esperance de la gloire des enfans de Dieu, qu'il ne s'en iroit point sans dire à Dieu à tous ses serviteurs, & devant que rendre l'esperit, dire: Inmanus tuas, Domine, commendo spiritum Luc. 13. meum. Le soir de ce jour là, qui sut le Me-

SERMON FUNEBRE 250 credi, luy surveint ung accident tel que nous pensions qu'il d'eust passer. Là où le Roy se veint presenter à luy à genoulx, qu'il embrassa & baisa, disant : Embrassez moy, mon fils. Et pour la tierce fois le beneit, & dict: La benediction de Dieu te soit donnée in nomine Patris & Filij & Spiritus sancti. Il print la croix, l'adora, & la baila; & en gemissant griefvement, appella à tesmoings ses serviteurs presens du sens qu'il avoit encores entier, & la memoire saine; qu'il ne gemissoit point de regret qu'il eust de laisser le monde, mais de regret qu'il avoit d'y avoir offensé Dieu si souvent & si griefvement. Il dict à Dieu à tout le monde, & pria ses serviteurs assistans que si d'aventure il advenoit que son sens se troublast par apres, pour la vehemence & victoire de la maladie, qu'ils ne fussent point scandalizez; qu'il vouloit que ceste parolle, qu'il disoit sans hypocrisse, fust de sa derniere & immuable vo-lunte, & sans aucune revocation ou retractation, qu'il mouroit en la foy de Iesus-Christ, ferme en l'opinion de son Eglise catholique, & en l'esperance sans aucune doubte des promesses de Dieu par nostre Seigneur Iesus-Christ à ses esseuz; qu'il estoit repentant & contrict en son cueur de ses pechez, dedans lequel il crioit sans

DE FRANÇOIS PREMIER. cesse, & demandoit misericorde à nostre Seigneur; s'affeuroit que tous les sainces & sainctes & anges de paradis, & la vierge mere de Dieu, lesquels il prioit devotement, intercedoyent & prioyent Dieu pour luy au nom de nostre seigneur Iesus Christ. Toute la nui& suyvant fut en travail, & quelques imaginations, desquel-les il se desfaisoit, & revenoit toussours à fon fens, rememorant plusieurs passages de l'escripture, comme au Philippenses: Desiderium habeo dissolvi & esse cum Christo. Philip. Et ce pseaulme: Et non intres in judicium cum Pfal. fervo tuo: Et: Memor esto verbi tui servo Psal. tuo, in quo mihi spem dedisti. Le matin, à la Messe du jour de sa mort, à l'elevation du corps de Jesus Christ, il pria Dieu qu'il le prind. En prenant la paix il protesta ne vouloir mal à personne, & que de toutes offenses & oultrages qui luy estoyent sai-ctes, il pardonnoit à tout le monde, requerant aussi qu'on luy pardonnast. Il recongneut souventes fois ses serviteurs, embrassa & reconforta, en se resiouissant, & disant qu'il s'en alloit en Paradis, là où il seroit Roy & couronné d'une meilleure couronne que la fienne au royaume des cieulx, heritier de Dieu, & filz par adoption & coheritier & frere & participant de la gloire de Iesus Christ. Puis apres il dict

252 SERMON FUNEBRE comme il peult: (car la parolle luy estoit Gaus. fort empirée ) Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus cft, & ego mundo. Il demanda les sermons de Gerricus & une homelie de fainct Iehan Chryfostome fur le premier chapitre de sainct Matthieu, en lieu de laquelle luy fut apportée une homelie d'Origene sur ce lieu du XX. Ioh. 20. chapitre de sainct Ichan: Maria stabat ad monumentum foris plorans. Laquelle il congneut bien n'estre point celle qu'il demandoit. Et pource que autresfois il avoit leu que plusieurs chôses d'Origene estoyent souspeçonnées, il demanda s'il y avoit en ce sermon rien apocryphe. Bien pres de sa mort il baisa la croix, & la teint longuement baifant entre ses bras. Il feit commemoration comme il peult du pardon que Dieu feit au brigant en l'arbre de la croix, & dict comme il peult : In manus tuas , Domine, commendo spiritum meum. Et à la fin avec bien grand peine dict pour la der-niere voix: Iesus. Et se retournant devers nous, nous dict ainsi qu'il peult dire qu'il avoit prononcé le nom de Iesus. Helas! il me semble que j'aye encores resonant le son en mes oreilles de sa voix mourante &

languissante, qui disoit: Ie l'ay dist, je l'ay dist, Iesus. Et apres la parolle & la

DE FRANÇOIS PREMIER. 233 veuë perduë, il feit certains signes de la croix surson sid. Et en l'enhortant de porter patiemment les douleurs de la morr, pour l'amour de nostre Seigneur, en ce visage mourant, soubrioit pourtant, & monstroit resioussance, estant à la mort entre les derniers souspirs, & faisoit signe qu'on luy continuast ces propos; & ainsi se congnoissoit si joye en la commemoration du nom de Lesus, de sa misericorde, de l'esperance & beatitude des esseux, la resurrection des mors, & regne de Dieu, avec ses sainces. Surquoy il rendit l'esperit à Dieu.

O royaume de France chrestien & catholique destitué de la gloricuse & fructueuse vie, paré & orné de la memorable mort de ce grand Roy; Peuple, Noblesse, & Iustice de France, desquels il a continué l'amour & la memoire jusques à la mort; Ministres de l'Eglise catholique, qu'il a tenuz & desendus en l'authorité de l'ordre hierarchique de l'Eglise militante; ne devez vous avoir perpetuelle memoire & prier continuellement pour luy? Eglise triomphante, saincès & saincèes, Martyrs & martyres, Apostres, Evangelistes, Prophetes, Patriarches, tous les ordres des Anges, glorieuse Mere de Dieu, desquels il a souttenu, observé, honoré la vencra-

154 SERMON FVNEBRE &c. tion, priez & intercedez pour luy. Et vous, Seigneur Iesus Christ, mediateur & interpellateur pour nous, silz de Dieu, & silz de Dieu, & silz de lignée royalle, recepvez les ames de ce sang royal qui est mort en l'imploration & invocation de vostre nom; & presentez ceste conqueste de vostre croix, & le pere & les ensans, à vostre pere, à qui est, en son Eglise, en vous & vostre Esperit sainct, gloire & honneur eternellement & par tous les siecles des siecles. Amen.



LE SECOND SERMON Funebre faict & prononcé és obfeques & enterrement du feu Roy treschrestien François premier de ce nom en l'Eglise sainct Denys levingt & quatriesme jour de May mil cinq cens quarantesept.

E Xurge, Domine, adjuva nos, & redi- Pfa.4. me nos propter nomen tuam. Lievetoy, Seigneur, aide nous, & nous retire à toy, à cause de ton nom, qui a esté donné par l'ange annonciateur du mystere de l'incarnation, Saulveur, ou Saluation. C'est la Man. I. voix de la synagogue au vieil testament, implorant sa redemption en nostre Seigneur Iesus Christ. C'est la nostre, pour nous tirer de la triftesse de la mort, addresfée au mesme Seigneur Iesus Christ. Car comme la desobeissance de l'homme a amené le peché, & le peché la mort, pour peine, ainsi la grace de Dieu est la vie eternelle en Iesus Christ nostre Seigneur. Gratia autem Dei vita aterna in Christo Iesu Rom. 6

SERMON FUNEBRE Domino nostro. Laquelle grace est de celuy qui dit qu'il bat à nostre porte, & qui, si nous luy ouvrons, entrera vers nous, & fera avec nous. C'est celle qui nous donne victoire contre la tentation & la mort, qui vainc la repugnance de la chair, & donne gloire à l'infirmité, comme tesmoigne de soy l'Apostre des Gentils saince Pol: Ne rind. 12. magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meæ, angelus satanæ, qui me colaphiset. Propter quod ter Dominum rogavi ut discederct à me ; & dixit mihi : Sufficit tibi gratia mea. Nam virtus in infirmitate perficitur. A fin que la grandeur des revelations ne m'eslevast, m'a esté donné l'efguillon de ma chair, l'ange de fatan qui me colaphise. Pourquoy j'ay trois fois prié le Seigneur qu'il me l'ostast; & il m'a dict: Ma grace te suffit. Car la vertu est parsai-ète en l'insirmité. Et par ainsi se glorisse en l'infirmité de ce corps avec la grace: en la-quelle grace nous avons en une mort naturelle le passaige à une vie permanente & eternelle, meilleure infiniement que la vie de ce monde. Et nous est ceste grace ouverte par la croix & la passion de nostre Seigneur Iesus - Christ, envoyé par son Pere en ce monde prendre nostre chair expresséement pour cest effect. La croix est la clef de la maison de David, en Isaie

XXII.

DE FRANÇOIS PREMIER. 257 XXII. chapitre, repetée en l'Apocalypse III. Ponam clavem domus David super humerum ejus; & aperiet, & nemo claudet; & claudet, & nemo aperiet; & erit in solium gloriæ domus patris sui. Ie mettray la clef de la maison de David sus son espaule, & ouvrira, & nul ne clorra; & clorra, & perfonne n'ouvrira; & sera au siege royal de la gloire de la maison de son pere. L'admi-Marthi nistration de ces cless, le lier & dessier, 10h. 201 clorre, fermer, remettre, retenir par le merite de la passion de Iesus, en la communication des sacremens, en la jurisdiction spirituelle, a esté donnée aux Apostres & leurs successeurs ministres de l'Eglise, en la vigueur & exploict du regne nouveau admirable & perpetuel, regne de grace, regne de paix & de vie, introduict par la croix, au lieu du regne de mort establi par Adam, & de peché; ainsi qu'il a esté predict en la Loy & par les Prophetes, annoncé par les anges, tesmoigné des Evangelistes & Apostres. Pour cela dict l'Ange à la Vierge: Dabit illi Dominus Deus sédem Luc. s: David patris sui, & regnabit in domo Iacob in æternum, & regni ejus non erit finis. Le Seigneur Dieu luy donnera le siege de David son pere, & regnera en la maison de Iacob perpetuellement, & n'aura son  $p_{au}$ , regne aucune fin. Or la maison de Iacob  $\frac{p_{au}}{E_{fu}^{fu}}$ . R

SERMON FUNEBRE n'est que la maison des fideles & des enfans de promesses & esleuz; & sommes enfans d'Abraham & de promesse, en la foy de Christ, selon le tesmoignage de Man. 3. l'epsître aux Romains & aux Galares, suscitez des pierres d'infidelité & gentilité, ainsi que le reproche le Precurseur de Iesus Christ à ceulx de la circoncision. Nous fommes ceulx desquels Iesus Christ a pre-Mart. 8. dict en son evangile, qui sommes venus d'Orient & Occident, de Septentrion & Midi, habiter avec Abraham, Isaac, & Iacob : & ont esté chassez & mis dehors les enfans du regne, pource que aux esleux de Iesus Christ est la circoncission vraye & interieure, qui fait les vrais & interieurs Iuifs; dont l'Apostre a parlé aux Romains second chapitre; comme il a de la vraye succession & lignée d'Abraham par la foy au quatriesme, & aux Galates troissesme & quatricime. Ce regnea esté figuré en Daniel deuxiesme chapitre, au songe de Nabugodonosor, auquel il semble que la statue qui avoit la teste d'or, les bras & l'estomach d'argent, le ventre & les cuisses de cuyvre, les jambes de fer, les pieds de fer & de terre cuice, fut abbatue & cassée, & fraquassé or, argent, cuyvre, fer

& terre par une pierre qui fut coupée de la montaigne sans aucunes mains & que ce-

DE FRANÇOIS PREMIER. ste pierre croisse si grande qu'elle occupe le ciel & la terre. Par ceci estant signifié le regne de Iesus Christ, non seulement en ce siecle, mais en l'autre. Ce regne a esté figuré en l'histoire de Hester, par les lettres de mort données contre les Juifs à la persuasion d'Aman, revoquées par le Roy Assuere, & anticipées d'autres lettres de vie & de joye pour les Iuifs. Lesquelles lettres de mort en la rigueur de la loy sont entenduës par fainct Pol : Quod for rims 3. ministratio mortis literis deformata &c. Les lettres de vie & resurrection sont predictes par les Prophetes, portées & annoncées par les Evangelistes & Apostres au nom de lesus Christ: Qui destruxit quidem mortem, ... Ti-illuminavit autem vitam & incorruptionem per Ephol. L. evangelium. C'est l'Apostre parlant de Iefus Chrift, qui a dict : Il deftruit la mort, & illumine la vie & incorruption par l'evangile. Lequel evangile est appellé pour ceste cause en l'epistre aux Romains, d'ung lieu d'Esaie, evangile de paix & evangile de biens: Quam specioss pedes evangelizantium Rom. 101 pacem, evangelizantium bona : aux Actes Aa. 16: des Apoftres, evangile de grace; à Timo. 1. Ti-thée, evangile de gloire. Les Evangeliftes Man. 4. le nomment evangile de regne; & aux .41. 8. Actes des Apoftres semblablement. L'A- Apo: pocalypse, evangile eternel, Ainsi donc, 14.

District to Locard

SERMON FUNEBRE comme par la desobeissance d'ung homme la mort & regne de la mort, par l'obissance & justice d'ung homme Iesus Christ la vie eternelle & le regne de grace, qui comprend tous les sideles ayans foy visve en Iesus-Christ: Sicut enim per inobedientiam unius hominis peccatores constituti funt multi, ita & per unius obeditionem justi constituentur multi. Vbi autem abundavit delictum, superabundavit & gratia: ut sicut regnavit peccatum in mortem, ita & gratia regnet per justitiam in vitam æternam per Iesum Christum Dominum nostrum. Si enim unius delicto multi mortui funt , multò magis gratia Dei & donum in gratia unius hominis Iefu Christi in plures abundavit. Sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem. sic per unius justitiam in omnes homines in juflificationem vite. Ainsi que par la desobeis-sance d'ung homme plusieurs ont esté constituez pecheurs, ainsi & par l'obeissance d'ung seront plusieurs constituez justes. Et où a abondé le delict, la grace aussi a esté superabondante, à sin que com-

me le peché à regné à la mort, semblable.

ment & la grace regne par justice à la vie eternelle par Iesus Christ nostre Seigneur. Et apres: Car comme par le delict d'ung beaucoup sont morts, beaucoup plus la grace de Dieu, en la grace d'ung homme

DE FRANÇOIS PREMIER. 26. Iesus Christ, a esté abondante en plusieurs. Peu apres: Comme par le delict d'ung la chose est venue en tous les hommes à condemnation, ainsi par la justice d'ung est venue en tous les hommes à la justification de vie. En telle sorte avons esté condamnez par Adam à la mort, & fommes maintenant justifiez par Iesus Christ à la vie. En quoy il est maniscste combien c'est que le gain est plus grand que la perte, & la grace plus que la coulpe, comparant la vie corporelle à la vie eternelle & spirituelle, & considerant la victoire sur la mort & triomphe, & con-templant le regne de Dieu: des merveilles duquel regne, de grace, de justice, de vie, de Iesus Christ, l'Apostre, & nous avec luy, pouvons dire : O altitudo divitiarum Rom. 11. Sapientiæ & scientiæ Dei , quam incomprehensibilia funt judicia ejus, & investigabiles via ejus! O profondité de richesses de la sapience & science de Dieu, combien sont incomprehensibles ses jugemens & ses voyes non investigables. Et à Timothée (encores qu'il se lise diversement des Grees) Et manifeste magnum est pietatis sa- 1. Ti-cramentum, quod manifestatum est in carne, justificatum eft in spiritu, apparuit angelis, pradicatum est gentibus, creditum est in mundo, affumptum est in gloria. Et manifeste-

himai Gaogl

Rij

SERMON FUNEBRE ment grand est le sacrement de pieté, qui a esté manisesté en la chair, justifié en l'esprit, a apparu aux anges, a esté presché aux gentils, a esté creu au monde, a esté

p. P.s. receu la hault en gloire. In quem desirant angeli prospicere. Celuy en qui desirent regarder les anges, & contempler ses mystegarter les anges, & contempar to any res & fes merveilles. Pourquoy nous difons à cefte heure: Seigneur, lieve toy, aide nous & delivre, pour l'honneur & reverence de ton nom. Et à fin que nous puiffions dire davantage à l'honneur de Dieu & consolation de nous autres, pour impetrer la grace de l'Esperit consolateur, nous implorerons l'intercession de la glorieuse Vierge, & dirons Ave.

Messeigneurs & freres en Iesus Christ, hier nous traictasmes la partie deplorative de la mort du feu Roy & de Messeigneurs ses enfans, & à ce jourdhuy la partie consolative reste à expedier; à laquelle je me confesse estre beaucoup moins suffisant que je n'estoye à la deploration. Et semble que ce soit chose prepostere, que celuy qui ha besoing d'estre reconsorte, s'entremette de vouloir reconforter les autres, Ce que j'ay entrepris toutesfois, me fiant en la bonté de nostre Seigneur, qui est la confolation & esperance des affligez, in-vitant & appellant à luy incessamment

. DE FRANÇOIS PREMIER. 264 ceulx qui sont trop chargez, pour les descharger de leur faix; auquel j'espere que nous considerans nous mesmes en nous, & luy en luy, & en ses promesses, il confortera & vous & moy suffisamment, & convertira davantage ceste abjection de cueur & de tristesse en elevation d'esperit & en joye, si nous tenons l'esperance que nous avons en luy ferme comme l'ancre & asfeurance de nostre entendement. Or est ainsi, Messieurs, oultre le dueil raisonnable concedé & loué de l'Eglise & au vieil & au nouveau Testament pour la solennité funebre & douleur naturelle & humaine & moderée, que je trouve trois causes principales du dueil indiscret que nous faifons pour les morts, le squelles sont fondées sur opinions legieres, & ainst induictes par plusieurs erreurs de la vie humaine, amenent souventes fois choses indignes de gens bien advisez, mesmement de la profession de nostre foy Chrestienne; desquelles opinions la legiereté & vanité doibt avec les causes faire detester à ung Chrestien l'effect defraisonnable de douleur & de tristeffe; de laquelle les causes sont (comme j'ay dict ) trois : dont la premiere est le mal que l'on pense estre advenu à ceulx qui font morts ; la seconde, le mal que pensent avoir receu en leur mort ceulx qui s'en

SERMON FUNEBRE plaignent & attriftent; & la tierce dependante & meslée aux deux premieres, qu'ils pensent qu'ils font leur debvoir de s'en douloir & plaindre comme ils font. A la verité, Messeigneurs, il est besoing en la confutation de ces causes, & en la consolation de nostre dueil, en partie pour les erreurs de ce temps où nous sommes, en partie pour les calomnies des malings, en partie pour les simplicitez des ignorans, que je premette, apres le decés de ce monde, n'estre à faire à entendement humain de juger où les ames des Chrestiens particuliers defuncts sont colloquées; encores que la vie soit jugée vertueuse & catholique,& la mort devote à Dieu,& admirable de contrition & penitence; comme elle a esté du feu Roy & de Messieurs; pource que en ceste conversation mondaine, si dangereuse, aux faultes qu'ils ont peu commettre, (posé que les peines eternelles leur foyent remises) si quelques temporelles (comme elles font prouvées en plusieurs lieux du vieil & nouveau Testament) pour la purgation leur sont imposées, il n'est point en la capacité de l'homme de pou-voir raisonnablement affermer ou nier ne combien elles font grandes, ne pour quel temps, pour autant que l'insuffisance, quant à nous, de la satisfaction ou peni-

DE FRANÇOIS PREMIER. 265 tence n'est congneuë, comme elle est suppliée ou excusée, sinon par celuy qui excuse luy mesme & supplie à la debilité de nostre effort. Et pour ce, en ceste consolation (que je fonde sus la bonté & misericorde de nostre Seigneur Iesus Christ) toutes les fois que je diray qu'il est vraysemblable, croyable, estimable, qu'il se peult penser, qu'il est probable, je l'en-tens ainsi que l'on entend communéement. l'entens, que consideré la vie du feu Roy, pleine d'actes vertueux & loua-bles & d'œuvres de Roy treschrestien, trescatholique, & trescharitable (ainsi que j'ay deduict en mon premier sermon) entre autres choses, que aux affaires où il a esté, en l'occasion qu'il eust eu de les amender & incommoder celles de son ennemi, il n'a jamais voulu recevoir des defobeissans à l'Eglise ny commodité, ny alliance, ny aide, pour conceder ung seul poinct ny en fon royaume ny hors contre l'authorité de l'Eglise de Jesus Christ. I'entens donc que sa vie telle que j'ay dict, & sa mort plus louable que je ne sçauroye dire, & l'infinité pesée de la grandeur & multitude des misericordes de nostre Seigneur, peult induire une inclination en nostre entendement pour penser qu'il est en Paradis, comme chose qui n'est point in-

SERMON FUNEBRE croyable, ny inestimable, selon la signisication commune de ces mots, encores que le jugement certain de la verité ne soit en homme mortel, quel qui soit, par aucune persuasion ou conjecture humaine. Pour revenir donc à nostre propos, apres avoir en ceste consolation consuté les deux premieres causes dessusdictes, c'est à sçavoir, prouvé qu'il est tres vraysembla-ble qu'il n'est advenu au seu Roy, à Messieurs, ne à tous ceulx qui sont morts en lesus Christ de la forte que nous estimons qu'ils sont morts, considerans leur vie & leur penitence, aucun mal; mais au con-traire, tout le bien qui peult estre soubhai-table; & que pour le dommage que nous pensons avoir receu de ceste mort, nous avons en l'esperance des biens en ce monde icy & en l'autre grandes & certaines raisons de consolation, & n'en avons aucune de nous douloir en ceste sorte. Ainsi apparoistra, selon persuasion tres vray-semblable, que ce n'est ny debvoir ny office, quel qu'il soit, de lamenter & de se plaindre ainsi de la mort. Pour le premier donc, qu'il ne leur soit rien advenu de mal, mais au contraire, ce que nous deb-vons tous foubhaiter, & foubhaiterions, fi nous avions le jugement fain, je puis bien user pour le temps briefvement de la

DE FRANÇOIS PREMIER. consolation des philosophes Gentils, qui n'avoyent l'esperance que nous avons, & disoyent toutesfois que tout ce monde icy n'est qu'une fable, les biens que nous y fentons ne sont que erreurs & abuz & cause de perdition & de mal le plus souvent, & tels qu'ils font, on les voit plus tost passez qu'ils ne sont venuz, & lors qu'ils sont passez, laissent regrets & penitences, Presens, n'ont ny contentement, ny certaineté, ny durée; & futurs, & en espoir, ont une inquietude insupportable; & desesperez, une langueur & abjection de cueur terrible; precedez, messez, ac-compaignez, & suyvis de dix mil ennuiz; fascheries, travaulx, incommoditez, inquietudes & desplaisirs, ny jamais une seule asseurance. Et pour autant, avoir delaissé telles choses où il n'y a ny seureté ny contentement ny durée, ce n'est rien avoir perdu; & laisser tant d'incommoditez conjoinctes, est gain & profit incomparable, pour l'evasion & eschevement de tant de maulx: entre lesquels maulx ne peult estre jamais le sentement d'ung seul bien syncere & entier fans infinies amertumes & tristesses; non plus que l'eaue d'une fontaine ne peult demeurer doulce, messée avec l'eaue de la mer. Telles sont les instabilitez & varietez des accidens, telles les inquieSERMON FUNEBRE

tations de nos passions, les contradictions de nos voluntez, mutations perpetuelles de nos desirs & plaisirs en penitence & regrets, que celuy qui est plus longuement entre ces tormentes & tempestes (desquelles la subsequente est tousiours pire que la precedente) peult dire qu'il est plus malheureux. & qui moins y est, moins malheureux. Lesquelles choses sont si evidentes & si experimentées d'ung chascun que les vouloir prouver par argument autre que par l'evidence des sens, ce seroit faire ny plus ny moins que prouver que l'eaue de la mer est salée à celuy qui en a gousté. Avoir donc abandonné & delaissé tant d'inconveniens & de travaulx, est ce chod'inconveniens & de travaulx, est ce chofe regretable ou soubhaitable? Soubhaitable, & mesmement apres longue tempe-ste soustenue, avoir attainct la fin de ceste malheureuse vie, comme ung port de repos & une termination de tant de labeurs.
Ie puis amener l'exemple de Cleombrotus
Ambraciote; qui apres avoir leu ung livre
de Platon, considerant que l'ame immortelle, pendant qu'elle est en ce corps &
en ceste vie mortelle, est en une prison pleine de toutes miseres, desquelles elle est delivrée par la mort, par laquelle elle re-vient en sa liberté, beaulté, & perfection, & action de sa nature pure & simple, se

DE FRANÇOIS PREMIER. 269 precipita du hault d'une muraille en bas pour se deffaire de ceste vie. Les louanges de la mort faictes par Alcidamus n'estoyent composées d'autres choses que des blasmes & reproches de la vie. Ptolemée defendit à Hegessas Cyrenaicque n'user plus de ses disputations en son royaume; par lesquelles contenans les maulx de la vie humaine plusieurs avoyent esté induicts à se tuer eulx mesmes, pour fuir, par la mort, les miseres de ceste malheureuse vie. Plusieurs autres raisons & autres exemples se pourroyent alleguer, avec ce que tous les biens qui sont ainsi appellez en ce monde, pour les empeschemens qu'ils ont de maulx & de contraires, & pour l'incertaineté & inconstance, s'ils sont biens, ne le sont toutesfois à la verité jusques apres la mort, qu'ils sont hors de l'instabilité des choses mortelles : où je approuve l'opinion de Solon contre Aristote, en tant seulement que avoir eu en sa vie ces biens là, qui entre les mortels font biens opinez, est peult estre heureuse cho-fe, mais non pas les avoir. Selon laquelle opinion le feu Roy nostre maistre se peult appeller heureux, pour avoir eu tous les ornemens en ce monde de fortune, du corps & de l'esperit en excellence, pour avoir esté vertueusement employées. Tou-

SERMON FUNEBRE chant les biens de fortune, ou pour mieulx dire, de Dieu en dignité & estat, il ne pouvoit monter plus hault que d'estre Roy. Car en ce monde, és choses tempo-relles, il n'est point de nom si honorable que de Roy : lequel nom de Roy ( s'il fault conjecturer des choses humaines par les divines, pour la communication des noms) Iesus Christ mesme & Dieu eternel a prins pour sa denomination. Le peuple Romain, qui a faict infiniz Empereurs, n'a jamais, depuis les Rois chassez, enduré sus luy homme qui portast nom de Roy; pource que ce peuple arrogant & superbe ne pouvoit endurer chose tant superieure de luy comme estoit la dignité du nom de Roy. Les Grecs, hommes intelligens, & de nature & par leur fortune abbaissée assez enclins à l'adulation, pour la fignifiance de leur grande subjection n'ont donné aux Empereurs Romains autre nom que de Roy. Or entre tous les Rois de la terre il n'y a de tous les ornemens & divins & humains point de doubte que le Roy de France ne soit le premier; qui par l'appel-lation de l'Eglise porte & en son tiltre & en son nom le nom du Roy de tous les Rois, & en la derivation superlativement est appellé seul Roy treschrestien: duquel nom à la verité presentement le seu Roy

DE FRANÇOIS PREMIER. 271 jouit, & ne peult sentir la douleur de tant d'adversitez & maladies; mais ha gloire de les avoir supportées, ny la mort de Mes-feigneurs ses enfans, qui sont morts devant luy; mais ha joye des esperits d'eulx, qui maintenant l'accompagnent en ce repos: tellement que non seulement les biens remporels, mais aussi les maulx qu'il a paffez, luy font biens maintenant apres sa mort : & si luy demeure entier le bien de sa posterité, d'avoir laissé survivant deux enfans en ce monde si vertueulx & si honnestes, & avoir veu des enfans de son filz le Roy qui est à present, & avoir laissé sus son siege de son sang ung tel filz de telle vertu & bonté, duquelil a eu tant d'experiences en tant de lieux, qui luy a esté plu-sieurs fois en ses perils aide, consolation en ses labeurs, joye & congratulation en ses victoires, & n'a passeulement esperé, mais a veu par experience, venir de son filz contentement à son royaume, louange à sa maison, memoire à sa succession, & gloire & honneur au nom de France. Il jouit maintenant en perfection de la gloire de ses grands faicts & ses victoires, de la renommée, gloire & bonté de son entendement & de son sçavoir, & de toute la reputation qu'il a l'aissée de luy aux nations estranges & privées : lesquelles seront

SERMON FUNEBRE nourries en la memoire de nous & de nostre posterité, croistront par nos propos & nos parolles, & envieilliront ou plus tost seront immortelles en nos lettres. Telles font les confolations de ceulx qui n'ont point esperance du Royaume de gloire, mais seulement beatissent ceulx qui sont eschappez de ce monde, pour les maulx dont ils sont delivrez, & pour jouir des biens de ce monde, si point en ya seulement apres la mort. Et semble que convenamment à la comparaison que fait Esaie au vingt sixiesme chapitre, & Iesus Christ en l'evangile, nous sommes en ce monde comme la femme en travail d'enfant, & ne cessons jamais de travailler jusques à tant que l'ame est hors de ce corps. Quel reconfort donc devons nous avoir de ceulx desquels nous fondons maintenant la beatitude apres la mort, non pointen biens temporels & transitoires, mais en la parti-cipation du regne eternel de Iesus Christ? Er pourtant que ce regne, qui se paracheve la hault aux cieulx, premierement en l'ame, & apres la resurrection en corps & en ame, commence çà bas sur la terre en nous, il fault ung peu discourir par les escriptu-res & du commencement jusques à la fin suyvre le cours de ce regne, qui commence en nous par une nouvelle creation & nouvelle

grant a Coop

DE FRANÇOIS PREMIER. nouvelle creature en Iesus Christ, contraire du tout au commencement du vieil Adam, comme il est dict aux Corinthiens: Si qua ergo in Christo nova creatura. Et aux 2. co: Galates: In Christo enim Iesu neque circum- Galat. 5. cisio aliquid valet, neque praputium, sed nova creatura. Car en Iesus Christ ne la circoncision ne vault rien, ne le prepuce, mais la nouvelle creature. Et aux Ephesiens: Ipsius enim faltura sumus, creati in Ephos. 21 Christo Iesu. Car nous sommes sa facture, creez en Iesus Christ. Et parlant au quatriesme chapitre de la mesme epistre du nouvel homme dit : Qui secundum Deum Eptiss. 4. creatus est in justitia & sanctitate veritatis. Lequel selon Dieu est creé en justice & saincteté de verité. C'est aussi une generation nouvelle & regeneration, de laquelle parle sainct Pierre en sa premiere epistre: Benedictus Deus & pater Domini no-, pa, i, firi Iesu Christi , qui secundum misericordiam suam regeneravit nos in spem vivam. Beneist foit Dieu & le pere de nostre Seigneur Iefus Christ, qui selon sa misericorde nous a regenerez en esperance vive. Et autant en dit sain& Pol: Secundum fuam misericordiam .. Tim. 31 salvos nos fecit, per lavacrum regenerationis & renovationis Spiritus sancti, quem effudit in nos abundè. Selon sa misericorde il nous a faulyez par le lavacre de regeneration &

SERMON FUNEBRE renovation de l'Esperit sainct, lequel il a - espandu en nous abondamment : laquelle creation & regeneration est au baptesme. Etest la naissance reiterée, de quoy parle saince Iehan en son evangile troissesses chapitre. Et le prince des apostres, en sa premier epistre, au premier, disant que nous sommes nez dereches, non de semence corruptible. Car ceste semence est la parolle de Dieu, comme sainet Luc dit au huictiesme. Sainct Iehan fait Iesus Christ disputant à Nicodeme, disant ce mot: 10h.; Quod natum est ex carne, caro est: quod natum est ex Spiritu, spiritus est. Ce qui est né de la chair, est chair: ce qui est né de l'Esperit, est esperit; explicant tressubtile-ment ceste renaissance, qui se fait en nostre esprit, de l'Esperit de Iesus Christ. Et par quelle façon c'est, le mesme Evangeli-Îte l'expose au premier de son evangile, & dit de Iesus Christ qu'il est venu en ses propres choses, & que les siens ne l'ont point receu, & à tous ceulx qui l'ont receu il a donné puissance d'estre faicts fils de Dieu; c'est à sçavoir, à ceulx qui croyent en son nom; qui ne sont point nez de sang, ny de volunté de chair, ny de volunté d'homme, mais de Dieu nez & engendrez. Et avons tous receu de la planté & abondance de luy & grace pour grace, c'est à dire (ainsi

Sange Google

DE FRANÇOIS PREMIER. comme il se pourroit entendre ) augmentation & multitude de graces, fuccedentes l'une à l'autre, ainsi que celle qui nous rend aggreables succede à la precedente & gratuite que nous avons sans merite receu de sa liberalité. Car comme la Loy a esté donnée par Moyse, semblablement est la grace & la verité de l'ombre de la Loy par Iesus Christ. Et ne se fault point esbahir si la veue de l'entendement humain par fon infirmité en ceste mortelle charongne s'esblouit pour la splendeur de ceste lumiere divine, & que l'enfance de ceste parolle est vacillante à l'expression de ce mystere divin surpassant toute capacité humaine. Pour cela ne fauldrons à dire, si Dieu plaist, ce peu que nous avons peu apprendre, que en ceste regeneration d'esperit nous recevons la grace de Iesus Christ, qui nous excite & invite de nostre volunté libre; & avec ceste volunté recepvons la foy, de qui l'operation est croire en nostre entendement; & croyons premierement en celuy qui nous invite & fait les promesfes de noître salut; nous esperons en luy, & nous retournons à luy par amour, & contre le peché par haine nous l'aimons, nous le cherchons, & augmentons tousiours & croissons en l'amour de luy, & charité vers nostre prochain : en quoy est 276 SERMON FUNEBRE

nostre renaissance en nostre esperit : les quel converti en ceste façon, & reuni à sa cause, est reformé selon la mesure de la grace & de sa capacité, à la semblance de ion autheur l'Esperit de Dieu; & comme en une nouvelle & spirituelle creation despouillé du vieil Adam & des œuvres de la chair, & renouvellé du nouvel homme, est plus divin que humain; joinct & attaché aux choses immortelles & divines, & separé tant qu'il est possible en ce monde des choses temporelles & humaines; & ainsi en ceste nouvelle creation, regeneration, & renaissance est faict le nouvel homme, qui chemine selon l'Esperit, & le vieil Adam, qui est selon la chair, mortisié, crucifié, & ensepveli. Aux Romains: Hoc scientes, quod vetus homo noster simul crucifixus est, ut destruatur corpus peccati. Sachans ceci, que nostre vieil homme est ensemble crucifié, à fin que soit destruict le corps de peché. Peu apres au mesme lieu: Conse-. pulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem. Nous sommes ensemble ensepveliz avec luy par le baptesme à la mort. Lequel vieil homme il fault ofter pour se revestir du nouveau, & se renouveler en l'Esperit, qui est, comme j'ay dict, au baptesme. Et en ceste saçon en ceulx qui recoyvent le baptesme en l'aage de juge-

Director Mough

DE FRANÇOIS PREMIER, 277 ment parfaict; mais autrement aux enfans, Et les œuvres de ce vieil homme se devestent aussi par penitence, apres le peché posterieur du baptesme : laquelle penitence est la seconde table apres l'inconvenient du naufrage. Il est escript aux Ephe- Ephos. 41 siens quatriesme: Deponere vos, secundum pristinam conversationem, veterem hominem, qui corrumpitur secundum desideria erroris. Renovamini autem spiritu mentis, & induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est. Que vous ostiez, selon la premiere conversation, le vieil homme, qui est corrompu felon les desirs d'erreur : mais soyez renouvelez de l'esperit de vostre pensée, & vestez le nouvel homme, qui selon Dieu est creé. Et aux Colossenses troissesme: Colosse Expoliantes vos veterem bominem cum altibus fuis, & induentes novum eum, qui renovatur. Vous despouillans le vieil homme, avec ses actes, & vestans le nouveau, celuy qui est renouvelé. De là est ce que dit fainct Pol fixiefme & feptiefme aux Ro- Rom. 6.7. mains : Novitas vita & novitas spiritus. Nouveaulté de vie, & nouveaulté d'esperit. Or pouvons nous dire que nous avons. veu despouiller le vieil homme au feu Roy par penitence merveilleuse, laissant de bon cueur le monde; vestir le nouveau, desirant estre avec Dieu, en façon que de sa

S. iii

278 SERMON FUNEBRE

penitence, autant qu'il s'en peut juger, par la comparaison de celles dont il est escript aux sainctes escriptures mesmes, nous ne pouvons n'esperer tout bien raisonnable-ment; non pour deroger à la verité du pur-gatoire, que je soubstiens, mais pour mag-nisser la misericorde de Dieu, que je beneis & exaulce sur toutes choses, sans diminuer de la justice, ny pour refroidir la devotion du peuple de prier pour luy, la-quelle je vouldroye exciter; mais pour testifier, en ceste consolation, de sa faincte & catholique mort, selon le jugement hu-main; à laquelle entre les exemples des penitens extremement il s'en trouve peu de semblables, qui me fait croire qu'il est bien heureux. Or ne se faict point ce nou-vel homme, ny ne se revest, sans estre pa-cisié & reconcilié avec Dieu, & justifié par la croix de Iesus Christ: par laquelle aussi est la creation nouvelle, & regeneration & renovation de penitence; & tout cela non sans foy. Quant à estre pacisié, il suss. est escript aux Colossenses; Omnia pacis-

cans per languinem crucis ejus, sive quæ in cælis, sive quæ in terra sunt. Pacifiant toutes choses par le sang de la croix; soyent celles qui sont aux cieulx, soyent celles qui sont en terre. Quant à estre reconci-

Rom. 5. lié, aux Romains ; Si enim cum inimici effe-

DE FRANÇOIS PREMIER. mus, reconciliati sumus Deo per mortem filij ejus, multò magis reconciliati, salvi erimus in vita ipsius. Car si lors que nous estions ses ennemis, nous avons esté reconciliez avec Dieu par la mort de son filz, beaucoup plus reconciliez ferons sauvez en la vie d'iceluy. Aux Corinthiens : Deus recon- 2. Cor. 5. ciliavit nos sibi per Iesum Christum. Dieu nous a reconcilié avec soy par Iesus Christ. Aux Ephesiens: Vt reconciliet ambos in uno Ephes. 2. corpore Deo per crucem. A fin qu'il reconcilie tous deux en ung corps par la croix. Aux Colossenses: Placuit per eum reconciliari om- Colos. 1. nia in ipso. Il luy a pleu par iceluy estre reconciliées toutes choses en luy. Ainsi semblablement de ce sang sommes justifiez par soy, Aux Romains: Iustitia autem Dei Rom. 34 per fidem Iesu Christi in omnes & super omnes qui credunt in eum. Mais la justice de Dieu, par la foy Iesus Christ, en tous & dessus tous ceulx qui croyent en luy. Et: Iuftifi- 20m.5. cati ergo ex fide, pacem habeamus ad Deumper Dominum nostrum Iesum Christum, per quem habemus accessum per fidem in gratiam istam in qua stamus, & gloriamur in spe glorie filiorum Dei. Iustifiez doncques de foy, ayons paix envers Dieu, par nostre Seigneur Iesus Christ, par lequel nous avons accez par la foy à ceste grace en laquelle fommes demeurez, & nous glorifions en.

Times Google

SERMON FUNEBRE l'esperance de la gloire des enfans de Dieu. Mais à celle fin qu'il s'entende quelle foy c'est qui est formée, & avec ce la fin à quoy tend le mouvement de la justification, c'est celle de quoy il est parlé aux Gals. Galates: Que per charitatem operatur. Qui fait œuvre de charité. Car l'Apostre dit . Cor. 13. aux Corinthiens: Si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, charitatem autem non habuero, nihil sum. Quand j'auray toute la foy, de sorte que je transporte les montaignes de lieu en autre, & je n'auray cha-L. Tim. L. rite, je ne suis rien. A Timothée: Finis autem præcepti est charitas, de corde puro, & Conscientia bona, & fide non filta. La fin de l'enseignement est charité de cueur pur, & conscience bonne, & foy non feincte. Vng peu apres : Habens fidem & bonam conscientiam: quam quidam repellentes, circa fidem naufragaverunt. Ayant foy & bonne conscience: laquelle rejectans aucuns, ont Iacob. 2. faict naufrage quant à la foy. Sainct Iacques: Fides sine operibus mortua est. La foy Hoc est mandatum ejus, ut credamus in nomine filij ejus Iesu Christi, & diligamus al-terutrum. Ceste est la charge que nous avons de luy, que nous croyons au nom de fon filz Iesus Christ, & aimions l'ung l'autre, En ceste creation nouvelle, regene-

DE FRANÇOIS PREMIER. ration, pacification, reconciliation, justification par le sang de Iesus Christ, duquel le fruict nous est appliqué aux sacremens par ceste foy, ayans l'esperit de Dieu, comme il est monstré aux lieux devant alleguez, nous sommes faicts enfans de Dieu, Ieh. r. comme il appert en plusieurs lieux des Luc. e. evangiles, & aux Romains: Quicunque spi-Rom. 8. ritu Dei aguntur, ij filij Dei sunt. Tous ceulx qui sont menez de l'esperit de Dieu, sont filz de Dieu. Aux Thessalonicenses: Filij 1, Thes. lucis estis, & filij Dei. Et s'appellent encores les filz de Dieu par adoption, c'est à dire, adoptez en l'esperit de Jesus Christ. Aux Romains: Accepistis spiritum adoptio- Rem. 8. nis filiorum Dei, in quo clamamus Abba pater. Vous avez receu l'esperit d'adoption des enfans de Dieu, auquel nous crions Pere pere. Aux Galates: Misit Deus spiri- Gal 4; tum filij sui clamantem Abba pater. Dieu a envoyé l'esperit de son filz criant Pere pere. Par ceste raison Iesus Christ nous ap- Matth. pelle ses freres plusieurs fois en son evan- 10h. 204 gile, & comme tefmoigne fainct Pol aux Hebreux. Or si nous sommes freres de Ie- Heb. 2. fus Christ, & filz de Dieu, comme dit fainct Pol, Sumus heredes quidem Dei, co- Rem. &, heredes autem Christi, Nous sommes certes heritiers de Dieu & coheritiers de Iesus Christ; auquel heritaige nous usons du

SERMON FUNEBRE ministere des anges, comme il escript aux Hebreux: Nonne omnes sunt administratorij spiritus, in ministerium missi propter eos qui hereditatem capiunt salutis? Ne sont ils pas tous esperits administrateurs, envoyez en administration pour ceulx qui prennent l'heritage de salut? Si nous sommes donc heritiers de Dieu, coheritiers de Christ, s'il est nostre frere, nostre coheritier, & que par le merite de luy nous foyons adoptez de son pere en sa famille & en son nom, & s'il veult que son ministre soit où il sera, Joh. 12.
3. Tim. 1.
6 celuy qui meurt avec luy vivra avec luy,
& qui endurera regnera avec luy; voyons
ung petit où est le siege du regne & heritage de nostre frere, duquel nous sommes

Ephof. 1. coheritiers. Sainct Pol escript aux Ephesiens que celuy qui l'a suscité d'entre les morts, l'a constitué à sa dextre, aux lieux celestes, sur toute principaulté & puissan-ce & vertu & tout nom qui est nommé, non seulement en ce siecle, mais aussi au futur, & ha toutes choses assubjecties soubs Heb. 1. fes pieds. Aux Hebreux: Il sied à la dextre de la majesté aux lieux haults, dautant faich meilleur que les anges qu'il ha l'heri-tage d'ung nom plus excellent que eulx. Car à qui des anges a il dict quelque fois: Tu es mon filz, je t'ay aujourd'huy engen-Philips, dré ? Aux Philippenses: Dieu l'a exaulcé,

DE FRANÇOIS PREMIER. & luy a donne ung nom qui est par dessus tout nom; à fin que au nom de l'esus tout genoil se flechisse, des celestes, terrestres, & infernaulx, & que toute langue confesse que le Seigneur Iesus Christ est à la gloire de Dieu le pere. Est il pas convenant aux choses que Dieu a faict pour nous, & à ce que dit sainct Pol aux Romains ? Qui Rom. 8. etiam filio proprio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum'; quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit? Quis accusabit adversus electos Dei? Deus qui justificat? Quis eft qui condemnet ? Christus Iesus qui mortuus est, imo qui resurrexit; qui sedet ad dexteram Dei, qui etiam interpellat pro nobis? Celuy qui n'a pas pardonné à son filz mesmes, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous a il donné avec luy toutes choses? Qui sera accusateur à l'encontre des esleuz de Dieu ? Dieu qui justifie ? Qui est ce qui condemne ? Iesus Christ, qui est mort, mais qui est resuscité, & qui est à la dextre de Dieu, qui intercede aussi pour nous? Aux Hebreux: Vt appareat vultui Heb. >. Dei pro nobis. A fin qu'il apparoisse à la face de Dieu pour nous, Pour cela donc que nous fommes ses freres & heritiers avec luy, il nous promet en l'Apocalypse Apoc. 3. à tous ceulx qui mourront en luy : Qui vicerit, dabo illi sedere mecum in throno meo;

284 SERMON FUNEBRE

ficus fedi cum patre meo in throno ejus. Qui vaincra, je luy donneray puissance de le asseoir avec moy en mon throne, comme j'ay esté assis avec mon pere en son throne. Et aux Romains. Si enim unius delista

lunté & entendement par sa grace avec luy & son pere, comme il nous a promisen son evangile, predicateur luy mesme de ce royaume. Duquel royaume qu'a faict autre chose le feu Roy nostre maistre à sa mort que faire rememoration? N'a il pas reiteré la miseriorde faicte par Iesus Christ à ung volleur, en la commemoration de ce regne? Est il croyable que ce que Iesus Christ a octroyé à la requeste d'ung estrangier & d'ung brigant, il ait denié à la priere treshumble, à la tresdevote oraison d'ung Roy, & d'ung Roy treschrestien, & aux susstrages continuels de l'Eglise, aux supplications qu'a faict si long temps & faict encores à present tout

DE FRANÇOIS PREMIER. 285 ce royaume & toute la Chrestienté pour luy? S'il n'estoit croyable que non, que seroit ce autre chose que sembler desdire Ezechiel, tous les Prophetes, Evangeli-Ecc. 18. stes, Apostres de la misericorde de Dieu? Et consequemment, pourquoy ne sera il estimable qu'il ait la couronne de justice, estimable qu'il ait la couronne de justice, couronne de gloire, couronne de vie, dont souronne les vingt & quatre vieil- lards en l'Apocalypse? Ie dis estimable, lact. la dis estimable, la de l'Apocalypse? Ie dis estimable, la de la voir de jugement en ceste peregrination doubteuse tousiours & glissante, rapportée à la certaine promesse de la sainceté de la mort du seu Roy; laquelle vrayesimilitude est plus grande, quant à la promesse de Dieu, que aucune autre conjecture humaine. Et pour avoir asseurance en la misericorde de Dieu telle que peult avoir entre les saultes de ceste vie jugeavoir entre les faultes de ceste vie jugement humain, qui nous destourne de penment humain, qui nous dettourne de penfer qu'il ha ce que œil ne veit jamais, ny 1. Cer. 3:
oreille n'ouit onques, ny n'entrerent jamais en cueur d'homme les choses que
Dieu a preparées à ceulx qui l'aiment? Et
ce que dit le Roy Psalmiste: Combien est
grande, Seigneur, la multitude de ta doulceur, que tu as gardée & mise à part pour
ceulx qui te craignent? Et en ung autre SERMON FUNEBRE

Pfal, 83. lieu: Combien font aimables tes tabernacles, ô Seigneur de vertus? L'ame me default pour le desir de parvenir és pourpris & és courts du Seigneur. Bienheureux ceulx qui habitent en ta maison, ô Seigneur. Ils te loueront aux siecles des siecles. Efa. 15. Et par ceste mesme raison il est probable

Aprecat. qu'il est de ceulx de qui toutes les douleurs feront changées en joyes, & torchées toutes les larmes de leurs yeulx. Et desquels Aprente se peult dire ce mot de l'Apocalypse:Bienheureux sont les morts qui meurent en nostre Seigneur. Et pour ceste raison, les biens de la vie celeste considerez, qui a il en ce monde, je vous supplie mes Seig-neurs & freres en Iesus Christ, qui nous puisse retenir au desir de ceste vie mortel-Îe, où il n'y a nul bien, & nous induire à ne tenir compte de tant de biens qui nous sont proposez & promis apres la mort corporelle, en une vie spirituelle & eternelle? Debvons nous pas desirer, avec le commandement de Dieu; ce que desiroit le feu Roy en sa maladie, estre delivré des tenebres, des abuz, des erreurs de ce monde, pour estre en clarté & verité de bea-titude avec Iesus Christ, où il est à present, comme nous esperons, & sommes persua-dez, par les raisons de ceste grande verifimilitude. Et toutesfois nous ne nous con-

DE FRANÇOIS PREMIER. forterons point; nous dy-je, nous qui som-mes Chrestiens fondez & ancrez sus l'esperance des promesses de Iesus Christ, qui nous debverions conjouir & congratuler avec luy des biens que nous attendons, & qu'il est vraysemblable qu'il ha desia ou en jouissance presente ou à tout le moins en expectation certaine? Et n'avons point de honte de nous appeller Chrétiens, qui nous portons en cecy fi indignement, si contumelieusement, & disconveniemment à la profession de ce nom? Laissons donc ces excessives larmes que nous espandons pour luy, qui ne sont autre chose que les signes luy, qui ne iont autre cnoie que les ingues & les argumens & tesmoignage ou de perversité de jugement, ou d'infidelité, ou ignorance; & voyons les biens qu'il attend encores apres la resurrection, oultre ceulx qu'il ha de present, qui est la glorification de son corps. Laissons les authoritez de Iob chantées continuellement en 10th 19. l'Eglise, & congneues; & escoutons Esaie chantant à haulte voix à la mesme Eglise & à la fidele synagogue: Tes morts vivront, Esc. 26. & les miens tuez resusciteront. Esveillez vous, & dictes louanges, vous qui habitez en pouldre, pource que ta rosée est rosée de lumiere. Et Ezechiel: Os secs & E500,373 arides, oyez la parolle de Dieu. Et peu apres : Vien des quatre vens esperit, &

288 SERMON FUNEBRE fouffle sus ces gens tuez, & que ils revis vent. Puis dit : Voyez, je ouvriray vos tombeaulx, & vous mettray hors de vos fepulchres, mon peuple, & vous meneray en la terre d'Israël, & sçaurez que je suis le Seigneur quand j'auray ouvert vos se-pulchres, & vous auray tiré de vos tonibeaulx, ô mon peuple, & auray mis mon esperit en vous, & vivrez, & vous feray reposer sus vostre terre. Et puis dit: Et mon serviteur David sera Roy sur eulx, & David mon serviteur sera leur Prince en

Jah. s. perpetuité. Sainct Iehan l'Evangeliste: Ie vous di veritablement que l'heure vient, & est à present, en laquelle les morts or-ront la voix du filz de Dieu, & eeulx qui l'auront ouye vivront. Car comme le Pere ha vie en soy mesme, aussi ail donné au filz avoir vie en soy mesme. L'heure est venue en laquelle tous ceulx qui sont au monument orront la voix du filz de Dieu, & viendront avant ceulx qui ont fai& bien à la resurrection de vie. Ceste cy est la vo-

lunté de celuy qui m'a envoyé, que tout ce que m'a donné mon pere, je ne perde rien de cela, mais je le resuscite au dernier jour. Sainct Pol escript aux Romains:

Quòd si spiritus ejus qui suscitavit Iesum Chrifum à mortuis habitat in vobis, qui suscit vit Iesum Christum à mortuis, vivisicabit & mortalia

DE FRANÇOIS PREMIER. 189

· talia corpora vestra, propter inhabitantem spiritum ejus in vobis. Que si l'Esperit de celuy qui a suscité Iesus Christ d'entre les morts habite en vous, celuy qui a suscité Iesus Christ d'entre les morts, aussi vivisiera vos corps mortels pour l'Esperit de luy habitant en vous. Puis il dit : Liberabitur à servitute corruptionis in libertatem gloriæ filiorum Dei. Il sera delivré de servitude de corruption en la liberté de gloire des enfans de Dieu. Aux Corinthiens: Scimus enim quo- 1. Cor. 5. niam si terrestris domus nostra hujus habitationis dissolvatur, quòd ædificationem ex Deo habemus, domum non manufactam, aternam in calis &c. Car nous sçavons que si nostre maison terrestre, qui est de ceste habitation, est deffaicte, que nous avons une edification de Dieu, une maison non faicte de main, eternelle es cieulx. Peu apres adjouste: Vt absorbeatur quod mortale est, à vita. A fin que ce qui est mortel, soit ab-

vita. A fin que ce qui est mortel, soit abforbé & consumé de la vie. En la premiere
epistre aux Corinthiens sainct Pol parlant
de la resurrection de lesus Christ & de celle des morts, il fait la proposition d'ung
argument & syllogisme d'une conclusion
necessaire pour prouver la resurrection des
morts, disant: Si autem resurrection mortuorum non est, neque Christus resurrexit. Mais

si la resurrection des morts n'est, ne Christ

SERMON FUNEBRE mesme n'est resuscité. Et encores une fois: Nam si mortui non resurgunt, neque Christus resurrexit. Car si les morts ne resuscitent, ne Christ n'est resuscité. Et se prouve aux t. Theff. Theffalonicenses: Si enim credimus quòd Iefus mortuus est , & refurrexit , ita & Deus cos qui dormierunt per Icsum Christum adducet cum eo. Car si nous croyons que Iesus est mort & refuscité, semblablement & Dieu amenera ceulx qui dorment par Iesus Chrift avec luy. De façon que c'est une mesme foy, croire la resurrection de Iesus Christ & celle des morts. C'est une mesme infidelité, nier celle des morts & celle de Iesus Christ. Or est il que nier celle de Iefus Christ est pire que avoir association aux faulx telmoings, qui telmoignent contre luy au confistoire des Prestres & des Scribes disans : Hic dixit : Possum destruere templum Dei , & post triduum reædificare illud. Cestuy a dict: Ie puis destruire le temple de Dieu, & apres trois jours le reédifier. Sainct Marc dit : Possum destruere templum hoc manufaltum, & in triduo readificare aliud non manufactum. Ie puis destruire ce temple faict de main, & en trois jours reédifier ung autre non faict de main. Car fainct Ichan dit : Ille autem dicebat de temple de son corps. C'est condemner Iesus

DE FRANÇOIS PREMIER. 29t Christ en la voix des mesmes Scribes & Prestres, & nier son advenement en gloire, lesquels luy oyans dire ce mot, Amodo videbitis filium hominis sedentem à dextris virtutis Dei, & venientem in nubibus cali, Dores en avant vous verrez le filz de l'homme seand à la dextre de la vertu de Dieu, & venant és nuées du ciel, le prince des Prestres rompit incontinant ses habillemens, & dict: Blasphemavit. Quid adhuc egemus testibus? Ecce nunc audistis blasphemiam. Quid vobis videtur? Il a blasphemé. Quel besoing avons nous plus de tes-moings? Voyez ci, maintenant vous avez ouy le blaspheme. Que vous en semble: Les Scribes & les Prestres dirent à une voix : Reus est mortis. Il doibt respondre de crime de mort. C'est se moquer de luy, & luy improperer en sa croix ce que failoyent les passans : Vah qui destruis templum Dei, & in triduo illud reædificas. Salva temetipsum. Si filius Dei es , descende de cruce. Vah , qui destruis le temple de Dieu, & en trois jours tu le reédifie. Saulve toy toy mesme. Si tu es filz de Dieu, descens de la croix. Si donc nous croyons ces choses, nous ne pouvons doubter ny de la verité ny de la necessité; de la verité, qui consiste en foy; de la necessité, qui consiste en la bonté de consequence & certaineté de conclusion;

SERMON FUNEBRE Si les morts ne resuscitent point, Iesus Christ n'est point resuscité. Mais Iesus Christ est resuscité. Les morts donques resusciteront. Et ceci est convenant à la perpetuelle description & ordre continuel & correspondance du dommaige de peché à la reparation & instauration de la grace. Aux Corinthiens : Quoniam quidem per ho-1. Cor. 15. minem mors, & per hominem resurrectio mortuorum. Pour ce certainement que par ung homme la mort est, & par ung homme la resurrection des morts. Et : Sicut in Adam omnes moriuntur, ita & in Christo omnes vivificabuntur. Comme en Adam tous meurent, aussi en Christ tous seront vivisiez. Vng peu apres: Primitiæ, Christus; deinde ij qui sunt Christi; novissime autem destructur mors. Les primices, Christ: apres, ceulx qui sont de Christ; & à la fin la mort ennemie sera destruicte. Resurgemus in momento, in istu oculi, in novissima tuba. Nous resusciterons en ung moment, en ung clin d'œil, à la derniere trompette. Depuis dit: Oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem & mortale hoc induere immortalitatem. Car il fault que ce corps corruptible veste incorruption & ce corps mortel veste immorta-lité. Et apres sera triomphée & absorbée la mort, & vray ce qui est dict au mesme lieu : Absorpta est mors in victoria. Vbi est,

DE FRANÇOIS PREMIER. mors, victoria tua? Vbi est, mors, stimulus tuus? La mort est absorbée en victoire. Où est, ô mort, ta victoire? Où est, ô mort, ton esguillon : Et ce que dit Esaie : Que en Esa. 27. ce jour là Dieu visitera avec son espée dure & grande le serpent tortu Leviathan, & tuera ce grand & monstrueux poisson de la mer. Et ce que dit Abacuc de ce triomphe de l'ennemi & de la mort en fon cantique. Devant sa face, dit il, la mort ira; & fortira le diable dévant ses pieds. Ainsi en nostre foy ne se peult faire aucune doubte de la resurrection des morts. Mais quelle elle sera, & en quelle forme nous resusciterons, sainct Pol le determine en la dessus mentionnée epistre aux Corinthiens, d'une comparaison de Iesus 1. Cor. 15. Christ en l'evangile de fainct Iehan, com- 10h. 11. parant ceste mort corporelle à la semence qui se fai& d'ung grain qui se jecte en terre & fort apres, non tel qu'il a esté semé, mais beaucoup meilleur, c'est à dire, multiplié, augmenté, & en autre forme plus parfaicte, encore qu'il soit, paravant que sortir de terre & porter fruict, corrompu & mort en terre; de sorte que la semence, qui est la mort, est faicte en corruption; le fruict, qui est la resurrection, est faict en incorruption; & dit: Seminatur in corruptione, surget in incorruptione : seminatur in

294 SERMON FUNEBRE

ignobilitate, surget in gloria: seminatur in in-firmitate, surget in virtute: seminatur corpus animale, surget corpus spirituale. La semen-ce du corps est faicte en corruption, il re-suscitera en incorruption: il est semé en ignominie, il resuscitera en glore: il est semé en infirmité, il resuscitera en vertu: il est semé corps animal, il resuscitera corps spirituel: c'est à dire, comme il se pourroit interpreter, corps duquel les mouvemens & actions ne seront empeschées ny du temps, ny des lieux, ny des contraires pasfions, & qualitez, & accidens, & infuffifances exterieures & interieures, comme celles de l'ame en ce corps mortel; mais libres & fans encombre, comme de l'esperit non empesché d'aucune infirmité ou refistence d'operation contraire. Et pource s'ensuit : Primus homo de terra , terrenus : secundus homo de cælo, cælestis : qualis terrenus, tales terreni : qualis cælestis, tales & cælestes. Igitur sicut portavimus imaginem terreni, portemus & imaginem calestis. Le premier homme est de terre, terrien: le second homme du ciel, celeste: quel est le terrien, tels sont les terriens: quel le celeste, tels les celestes. Doncques, comme nous avons porté l'image du terrestre, portons aussi l'image du celeste. Aux Romains: Nam quos præscivit, & prædestinavit conformes sieri

Personal in Guangle

DE FRANÇOIS PREMIER.

imaginis filij sui. Car ceulx qu'il a presceu,

il a aussi predestinez pour estre faicts conformes à l'image de son filz. Et aux Phiphilip. 3:
lippenses: Nostra autem conversatio in calis

lippenses: Nostra autem conversatio in cælis est, unde etiam salvatorem expestamus Dominum nostrum Iesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostra, consiguratum corpori claritatis sua. Mais nostre conversation

est aux cieulx, d'où nous attendons aussi le Saulveur nostre Seigneur Iesus Christ, qui

reformera le corps de nostre humilité, configuré au corps de sa clarté. Et sainst le-1, 10h.3;

han en sa premiere epistre: Charissimi, nunc filij Dei sumus, & nondum apparuit quid erimus. Scimus quoniam cim apparueri; ssimiles ei erimus; quoniam videbimus eum siut est. Treschers, nous sommes maintenant filz de Dieu, & n'a point encores apparu ce que nous serons. Nous sçavons que quand il apparoistra, nous serons semblables à luy. Car nous le verrons comme il est. Ceste raison qu'il rend, Car nous le verrons comme il est, ha quelque similitude en la consideration des causes naturelles, comme peuvent avoir choses si humbles & sibasses, comme les sensibles & intelligibles

par nous, à choses si haultes & tant incomprehensibles à nous. Car comme les puisfances de nos sens corporels, & l'intelligence de nostre entendement en leur ac-

T iiij

SERMON FUNEBRE tion, & enicelle unis à leurs objects, prennent tellement en eulx l'impression desdicts objects, & de la forme d'iceulx, que non seulement les sens & entendement se font semblables à eulx, mais encores quasi une mesme chose en la passion qu'ils re-çoyvent actuellement de leur subject; de façon que en voyant, nostre veue, & la chose que nous voyons, en entendant, nostre entendement, & la chose entenduë. en pensant, nostre pensement, & la chose pensée, se peult dire aucunement une mesme chose, & non seulement semblable, ainsi lors nous, en nostre esperit, & en ce corps spirituel, contemplans de faict cest image & figure du filz de Dieu comme il est, nous recevrons l'impression de sa similitude en ceste contemplation, & concepvrons la beaulté de sa lumiere, & deviendrons ainfi une mesme chose avec luy, non pas en ombre, mais comme en la reflexion de fa clarté fera en nous la gloire de fon humanité & semblance, & union d'esperit, autant qu'en porte nostre mesure, & la dispensation de sa grace, pour la difference de gloire, qui non seulement est entre luy & nous infinie, mais encores est grande entre nous des ungs aux autres. Autant se pourroit dire de l'amour qui configure & conforme & unist la chose qui aime à

DE FRANÇOIS PREMIER. 297 l'aimée. Toutesfois ceste similitude, que je donne, n'est pas proposée par moy, ny pour la verité d'elle, ny comme justement & suffisamment representant ou la cause ou la façon de la configuration de nostre corps à celuy de Iesus Christ; mais seulement pour essayer d'en mettre quelque scintille de imagination en nostre entende-ment, & nous contenter, sans plus grande inquisition, de ce que nous serons sembla-bles en quelque saçon & mesure que ce soit à celuy dont les anges s'esmerveillans n'entendent encores la grandeur entierement, mais demandent en David: Quis est Psal. 13. iste Rex gloria? Qui est ce Roy de gloire? Ausquels il a respondu : C'est le Seigneur des vertus, il est Roy de gloire. Ainsi sembles à luy en ceste resurrection, comme dit fainct Pierre apres Esaie: Novos verò calos : Pro. 3. & terram novam expectamus. Nous attendons nouveaulx cieulx & terre nouvelle. Et Dieu parlant en Esaie dit: Ie crée nouveaulx cieulx, nouvelle terre, & Ierusalem jubilation & joye. Et au soixantiesme cha- E/a. 60. pitre : Le Soleil ne sera plus le Soleil, pour la lumiere du jour, ne la Lune ne luira plus; ains sera nostre Seigneur pour lumiere per-petuelle, & nostre Dieu pour nostre gloi-re. Nostre Soleil & nostre Lune ne se coucheront jamais, pource que le Seigneur

SERMON FUNEBRE 298 sera pour lumiere perpetuelle. Et sera ve-<sup>Efa. 24</sup>. risté ce lieu d'Esaie: Erubescet luna, confundetur sol, cum regnaverit. La Lune rougira, & le Soleil aura honte, quand le Seigneur regnera. Et autres choses quasi semblables escriptes en Hicremie : Toutes choses fai-23.33. Ctes nouvelles, nostre habitation & gloire en la celeste Hierusalem, qui est l'Eglise triomphante, beaucoup plus desirable, plus heureuse & beatisiante qu'elle n'est Apacail d'escripte en l'Apocalypse. Voyons donc in Tross. si fainct Pol reprend ceulx qui s'attristent pour les morts, comme ceulx qui n'ont point d'esperance, qui est quasi reprocher & desmentir nostre Seigneur Iesus Christ & son Pere & son Esperit en ses promesses. Comme pouvons nous fans reprehension femblable lamenter la mort du feu Roy comme chose miserable, qui est, selon ce que jugement humain peult par les dessuf-dictes persuasions apparentes conjecturer, mort en nostre Seigneur Iesus Christ, & tresheureux, ou au cieulx, ou à tout le moins en la voye de salut, certain de sa refurrection & gloire ? Car il est ainsi consequent en ceste persuasion, que ce qui luy est advenu, soit non seulement non regretable en luy, mais soubhaitable & desirable pour nous, si d'aventure nous ne som-mes, je ne di pas insideles (ausquels ne

DE FRANÇOIS PREMIER. 299 ferviroit ceste remonstrance fondée sus les principes de nostre foy ) mais estans fideles si aveuglez que nous pensions luy estre mescheu d'avoir laissé beaucoup de maulx attachez & comprins en ung royaume terrestre, transitoire, & encores qu'il eust duré cent fois autant, de nulle durée, pour posseder biens infinis, sans la permixtion d'ung seul mal au royaume eternel & celeste pardurable à tout jamais, attendant refurrection de son corps & glorification, Et autant se pourroit dire, & le fault ainsi penser, de Messeigneurs ses enfans, morts aussi catholiquement en vraye repentence, en l'esperance de grace & misericorde, au nom de nostre Seigneur Iesus Christ. Or voyons maintenant, ces choses estans prouvées & concedées raisonnablement de l'esperance tresbien fondée du salut du seu Roy & de Messeigneurs ses enfans, de qui est le debvoir & office de les plaindre & faire tel dueil pour leur mort. Et pour ceci il fault (à fin que par l'ignorance de la fignification de cemot office ou debvoir nous ne demourions plus longuement en erreur) diffinir briefvement & simplement que c'est que debvoir & office : qui est, à bien le prendre, ce que chascun doibt fai-re relativement, ou pour Dieu, ou pour soymesine, ou pour son prochain. Et cest

office, referé mesmement à autruy, est divers & different en diverses personnes, pour le divers regard d'estats, de prochainnetez, accointances, merites, & autres causes, qui peult estre d'une personne à autre. Comme l'office de magistrat envers fon peuple est autre que envers les estran-giers; du pere envers le filz, autre que du maistre envers l'esclave. Il est facile mainmaitre envers l'ételave. Il ettractie main-tenant discourir de qui est le debvoir de pleurer pour les biens que nous pensons par tant de si grandes raisons estre advenus au feu Roy & Messieurs, & en quelle es-pece d'office. Premierement faisons nous quelque chose pour le regard que nous avons à Dieu, quand nous regrettons la mort de ceulx qu'il a mis par ceste mort corporelle en la possession de ses promes-ses Nul ne peult ressondre sinon que c'est fes? Nul ne peult respondre sinon que c'est du tout contre Dieu & contre le debvoir dont nous fommes obligez à luy de nous plaindre des choses dont nous luy devons rendre graces. Faisons-nous quelque chose pour nous (qui est la seconde espece en la division de l'office) quand nous avons douleur des biens qu'ont receu les personnes que nous aimons ? Il n'est possible. Car s'ilz estoyent nos ennemis mesmes, si seroit en nostre dommage, & nul profit, de nous attrifter de leurs biens; & en nos

DE FRANÇOIS PREMIER. amis, il sembleroit que l'amitié se fust convertie en envie. Voyons donc si en referant (pource que c'est le tiers genre) c'est office ou debvoir, que nous leur debvons, il appartient à quelqu'ung de se plaindre. Les enfans se doibvent il plaindre des biens du pere ? les seurs & les freres , des freres ? les autres prochains & alliez, de leurs prochains & alliez ? Les serviteurs & les subjects doibvent il avoir regret pour les biens incomparables que reçoyvent leurs sei-gneurs & leurs maistres? Il ne le semble point. Et qui est ce donc qui pour son debvoir se doibt douloir ainsi de la mort, par laquelle il est tant vray-semblable qu'ils ont avec une vie immortelle biens eternels, quant à la durée, & infiniz, quant au nombre & à la grandeur. Vous trouverez que si aucun pouvoit ce faire par raison, ce ne pourroit estre autre que leur ennemi. Voyez là comment, mes freres & Messieurs en Iesus Christ, la faulte de congnoistre nostre debvoir & l'erreur en l'ignorance de la vertu & signification du nom d'office nous a faict croire que nous devions faire tel dueil de chose dont nous devions resiouir. Il reste donc, puis que nous devons estre resiouis de leur bien, pour l'obligation que nous avons à eulx, que quant à ce qui nous est advenu (qui

SERMON FUNEBRE est la seconde remonstrance, pour la con-folation) que ung bon Roy & ung bon maistre nous a laissez, nous cherchions reconfort; lequel est tresfacile, considerant ce que nous avons dict pour luy, & les accidens & jugemens incertains des biens & des maulx de ce monde, que nous ne congnoissons jamais, mais les appetons ou fuyons sans congnoistre. Et repetans des choses dessussations des biens eternels hors de ce monde, & attendons par la grace & misericorde de Dieu avoir une sois là sus, il est tresraisonnable, en tous les trois genres d'office, de moderer l'ennuy & douleur de son absence, pour la contemplation du grand bien qui luy est advenu. Et, si luy estant en vie corporelle, pour luy faire service en cho-ses mondaines & vaines, nous eussions voluntiers souffert beaucoup de travaulx, & porté beaucoup de peines & pertes, nous debvons plus facilement & raisonnablement pour son heureuse fin, & pour les biens dont il est croyable ou vraysemblable qu'il jouist, estimer peu de dommage que nous recevons de sa mort, à la comparaison du bien qu'il reçoit. Et à dire la verité, cest abusé intemperéement de la licence de se plaindre quand en ung grand bien & inestimable des personnes qui nous DE FRANÇOIS PREMIER. 303 defaillent, & de nos amis, à qui nous fommes obligez, nous avons plustost dueil pour nous, & nous plaignons plustost de nostre mal, que nous ne nous resiouissons de leur bien. Et est cela non seulement contre l'office d'ung Chrestien, mais aussi contre le debvoir d'ung bon ami. Et tant toutesfois que la perte nous touche, parlant de ce monde, comme en ce monde, il nous a laissé cause pour nous consoler & reconforter abondamment. C'est le Roy fon filz, la vraye effigie & image vifve de luy, duquel les biens corporels & spirituels font congneuz manifestement, la grandeur du cueur & hardiesse esprouvée en plusieurs lieux, à la premiere charge qu'il eut du feu Roy au camp d'Avignon, en l'en-vie qu'il avoit de bien faire pour le Roy & le royaume. En Piedmont, ayant forcé ( sur l'armée de l'Empereur ) le passage des monts, & passé devant le seu Roy, en la deliberation qu'il eut & pensée de combatre ses ennemis; comme au retour du ren-vitaillement de l'Andreci, & à Iaillon, & à Boulongne. Et sa doulceur & debonnaire nature experimentée demonstre asfez que la bonté & vertu du filz ne fera point moindre que celle du pere, & qu'il est digne de posseder l'heritage de la benediction que son pere luy a donnée par trois

SERMON FUNEBRE fois à sa mort, tesmoignant de l'obeissance & reverence qui luy avoit portée: qui est le premier commandement, avec promes-Ephef. 6. se de remuneration, comme dit sainct Pol. Il est tout certain que ung tel filz, filz d'ung tel pere, ayant benediction de Dieu & du pere si bon Roy & si bon maistre, ne peult estre autre, s'il ne degeneroit. Or degenerer ne peult il, pour trop de gaiges qu'il nous a desia consignez de l'imitation de la doulceur & grandeur du pere. Duquel s'il a observé la reverence & obeis-sance en sa vie, s'il a servi & sollicité sa santé en sa maladie, & luy a tousiours assisté & soulagé jusques à la mort, si nous avons veu & voyons encores la reverence qu'il ha en la memoire de luy, estimez vous qu'il foit possible qu'il abandonne ce que son pere a tantaimé? Il n'est point à croire, ne qu'il face moins de bien ny au royaume, ny aux serviteurs de son pere, ny aux lettres, ny aux armes, ny aux vertus, que son pere mesme. Il a commencé les rudimens de son regne par le soulagement de son peuple. Ne croyez point qu'il face moins pour le demeurant. Par ainsi, en la memoire & recordation de l'heureuse fin & Chrestienne du feu Roy nostre bon maistre, en la persuasion de son salut, & en l'experience certaine de la bonté du Roy à present

DE FRANÇOIS PREMIER. present son filz, nous devons avoir esperance de tous biens, & non seulement nous reconforter, mais davantaige nous refiouir, louer, & rendre graces à Dieu, qui a faict ce bien à ce treschrestien royaume, que d'ung tresbon pere nous avons ung tresbon filz assis & regnant sur le siege de la maison, & prier Dieu qu'il ait (comme nous pensons) avec luy en sa gloire les ames du pere & ses enfans morts & fasse grace au filz nostre Roy d'administrer en longue & heureuse vie, selon son comman-dement, la charge qu'il ha, & vueille garder & diriger son sang, & donner sinable-ment & à eulx & à nous tous venir en la gloire celeste par nostre Seigneur Iesus Christ, qui vist & regne avec son pere & son sain& Esperit eternellement & par tous les siecles des siecles. Amen.

FIN.



## PRIVILEGE DV ROY.

O V I S par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, grand Conseil, Requestes de nostre Hostel & de nostre Palais à Paris, Baillifs, Seneschaux, Prevosts, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Officiers & Iusticiers qu'il appartiendra, Salut, Nostre cher & bien amé Estienne Baluze Prieur de Beauvais nous a fait remonstrer qu'il luy est tombé en main un excellent Livre intitule Vita Petri Castellani Magni Francia Eleemofynary, auctore Petro Gallandio, lequel il desireroit faire imprimer avec deux Oraisons funebres que ledit Castellanus sit aux Obseques du Roy François premier de gloricuse memoire nostre predecesseur, & quelques autres pieces de ce temps-là non encore imprimées pour la pluspart, s'il nous plaisoit luy accorder nos Lettres fur ce necessaires. A CES CAVSES, defirant traiter favorablement ledit Balun en consideration des bons Livres qu'il a déja donnez au public, & aussi afin de l'exciter d'autant plus à continuer ses travaux, Nous de nostre grace speciale, pleine puissance & auctorité rovale luy avons permis & permettons par ces presentes signées de nostre main de faire imprimer ledit Livre & autres pieces cy-dessus mentionnées par tel Imprimeur & Libraire, & en tel volume, telles marges & characteres, &c tout autant de fois que bon luy semblera, durant le temps & espace de vingt années, à compter du jour & date de l'impression d'iceluy achevée pour la premiere fois; pendant lequel temps Nous avons fait & faisons tres-expresses inhibitions & défenses à tous Imprimeurs & Libraires de nostre Royaume, Païs, Terres, & Seigneuries de nostre obeissance, & à tous autres, de quelque qualité & condition qu'ils puissent eftre, d'imprimer ou faire imprimer, vendre, ny debiter ledit Livre sans la permission dudit Baluze ou de celuy ou ceux qui auront droit de luy, sous pretexte d'augmentation, correction, changement de titre. d'impression estrangere, ny autrement en quelque maniere que ce soit, sur peine de mil livres d'amende applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hospital General de Paris, & L'autre tiers audit Exposant ou à celuy ou ceux qui auront

droit de luy, de confiscation des exemplaires qui se trouveront contrefaits, & de tous despens, dommages, & interests; à la charge de mettre deux exemplaires dudit Livre en nostre Bibliotheque publique, un en celle du cabinet de nos Livres en nostre Chasteau du Louvre, & un en celle de nostre amé & feal le sieur D'Aligre Chancelier de France, avant de les exposer en vente, & de faire registrer ces presentes sur le Livre de la Communauté des Libraires, à peine de nullité; du contenu desquelles Nous vous enjoignons de faire jouir pleinement & paisiblement ledit Exposant ou celuy ou ceux qui auront droit de luy, sans fouffrir qu'il leur soit donné aucun trouble ny empeschement, Voulons ausli qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre copie des presentes ou un extrait d'icelles, elles soient tenuës pour deuëment signifiées, & que foy y soit adjoustée & aux copies collationnées par un de nos amez & feaux Conseillers & Secretaires comme à l'Original. Et en cas de contravention, Nous en reservons la connoissance à nous & à nostre Conseil, & l'interdisons à tous autres nos Officiers & Iusticiers. Mandons au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pour l'execution des presentes toutes significations, défenses, saisses, & autres actes de Iustice requis & necesfaires en tous les Païs, Terres, & Seigneuries de nostre obeissance, sans demander autre permission; nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, ou autres choses à ce contraires, aufquelles nous derogeons en tant que de besoin. Car tel est nostre plaisir. Donné à saint Germain en Laye le seiziéme jour du mois de Ianvier l'an de grace mil fix cens soixante-quatorze, & de nostre regne le trente-uniéme. Signé, LOVIS. Et plus bas : Par le Roy. COLBERT. Et seelle du grand Seau de cire jaune.

Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires es. Imprimeurs de Parie le 9, Fevrier 1674, Livvant l'Arrest du Parlement du 8. Avril 1653, et celuy du Confeil Privédu Roy du 27, Fevrier 1665, D. THIERRY Syndic.

Et ledit sieur Baluze a cedé son droit de Privilege à François Muguet Imprimeur & Libraire ordinaire du Roy.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le7. Juin, 1674.

Les exemplaires ont esté fournis.



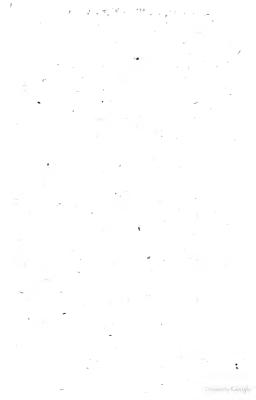



